

## GRAMMAIRE

# HISTORIQUE

DE LA

LANGUE FRANÇAISE

#### DU MÊME AUTEUR

DICTIONNAIRE ÉTYMOLOGIQUE DE LA LANGUE FRANÇAISE avec une préface par E. EGGER, membre de l'Institut, professeur à la Faculté des Lettres de Paris. — Paris, Hetzel. Un fort volume gr. in-18 de 700 pages à 2 colonnes. 8 fr.

Ouvrage couronné par l'Académie française en 1870.

- A HISTORICAL GRAMMAR OF THE FRENCH TONGUE, by Aug. BRACHET, translated by W. KITCHIN, M. A. Oxford, as the Clarendon Press. 1868. In-12. 3 sh. 6 d.
- DICTIONNAIRE DES DOUBLETS OU DOUBLES FORMES DE LA LANGUE FRANÇAISE, Paris, Franck. 1868. In-8°. 2 fr. 30.

Ouvrage auquel l'Académie des Inscriptions a décerné une mention honorable en 1869.

- DU Rôle des Voyelles latines atones dans les langues Romanes, Leidzig, Brockhaus, 1866, In-8°.
- ÉTUDE SUR BRUNEAU DE TOURS, trouvère du XIII° siècle. Paris, Franck. 4863. In-8°.
- LES UNIVERSITÉS ALLEMANDES ET LES FACULTÉS FRANÇAISES, études sur les réformes de l'Enseignement supérieur. (En préparation.)
- Grammaire comparée des Langues Romanes, par Frédéric Diez, traduite par A. Brachet et G. Paris. L'ouvrage complet formera trois volumes in-8°, et parattra par demivolumes dont le premier sera mis en vente au mois de novembre 1871.

AUGUSTE BRACHET THE

# GRAMMAIRE

HISTORIQUE DE LA

### LANGUE FRANÇAISE

AVEC UNE PRÉFACE

#### PAR É. LITT-ŘÉ

DE L'INSTITUT

#### SEPTIÈME EDITION

COURONNÉE PAR L'ACADÉMIE FRANÇAISE



#### BIBLIOTHÈQUE D'ÉDUCATION

J. HETZEL ET Ce, 18, RUE JACOB

PARIS

Droits de reproduction et de traduction réservés.

P. R. Charles.

PC 2101 .B6.

. GIFT OF

MRS. MAY WRIGHT SEWALL

BY MRS. IDA HUSTED HARPER

LITERARY EXECUTOR.

1923

#### A MONSIEUR

# FRÉDÉRIC DIEZ

PROFESSEUR ORDINAIRE A L'UNIVERSITÉ DE BONN MEMBRE CORRESPONDANT DE L'ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS

Tu duca, tu signore, e tu maestro.

Dante. (Inferno, II, 140.)



# PRÉFACE

#### DE LA DEUXIÈME ÉDITION.

Il faut faire aux méthodes honneur de la marche ferme et l'on peut dire résolue que les recherches scientifiques ont prise dans tous les domaines du savoir; mais il faut aussi faire honneur à ceux qui se laissent diriger par elles. Les bons esprits sont les serviteurs nés des bonnes méthodes, et en obtiennent pour salaire les heureux fruits dont elles sont prodigues. Ce salaire n'a pas manqué à M. Brachet, et la Grammaire historique pousse en avant l'étude de notre langue, étude si négligée jusqu'à présent quant aux origines, à l'histoire, au développement.

Pour les langues, la méthode essentielle est dans la comparaison et la filiation. Tant que l'idée de procéder systématiquement par voie de comparaison et de filiation ne vint pas aux savants, leurs tentatives restèrent illusoires, et on ne sortit guère de la fiction que pour tomber dans l'arbitraire. A première vue, on n'aperçoit pas pourquoi la vraie méthode n'a pas été ap-

pliquée depuis longtemps. Quoi de plus simple et de plus sous la main que d'étudier la comparaison dans le grec et le latin, visiblement si voisins l'un de l'autre, ou d'étudier la filiation dans le passage du latin aux langues romanes? Si cela s'était fait, au lieu de conceptions vaines et subjectives, les anciens grammairiens nous auraient laissé, dans la linguistique, des commencements de doctrine de bon aloi, et la science daterait d'eux, non des modernes. Mais cela ne se fit pas; c'est qu'une raison profonde interdisait provisoirement en cette branche du savoir l'accès de la vraie méthode. En vertu d'une solidarité qui domine tout le développement social, il fallut que les sciences qui, grâce à leur moindre complication, précèdent l'histoire et la linguistique, eussent, par d'éclatants succès, établi la puissance des méthodes positives. Les succès une fois conquis, la puissance une fois manifestée par ses œuvres, il fut facile à l'esprit d'investigation de chasser de l'étude des langues l'esprit de fiction; et l'intelligence, désormais outillée comme il fallait pour attaquer ce nouveau filon, mit au jour des trésors.

Peut-être on me dira que dans cet intervalle s'était produit le grand incident du sanscrit. Certes il est impossib e de nier que la singulière trouvaille de ce frère lointain du grec et du latin n'ait projeté un flot de lumière sur l'étude comparative des langues. Mais, même sans lui, les érudits n'auraient pas tardé à saisir le lien qui unit les largues aryennes, et, avec plus de peine et moins de perfection, ils ne s'en seraient pas moins mis en possession de notions décisives dans la

grammaire, dans l'étymologie, dans la formation graduelle des idiomes et dans la filiation des peuples.

M. Brachet explique nettement ce qu'il a voulu faire:

- · Le sujet de ce livre n'est point la grammaire du vieux
- r français. L'ancien français ne figure ici qu'à propos
- « de la langue moderne. L'usage présent dépend de
- « l'usage ancien, et ne s'explique que par lui. Le fran-
- cais moderne, sans la langue ancienne, est un arbre
- sans racines; le vieux français, sans la langue mo-
- derne, est un arbre sans ses branches et sans ses
- « feuilles; les séparer peut se faire et s'est sait à tort
- « jusqu'à présent; les avoir réunis est l'originalité de
- a jusqu'a present; les avoir leunis est l'originante de
- « cette grammaire. De là le titre de Grammaire histo-« rique (Préface, page 8). » Je cite et j'approuve. Moi-
- même j'ai combattu pour cette doctrine. Les jeunes gens qui nous remplacent n'en ont pas d'autres; ce qui était débattu est cause gagnée, et le savoir avance entre leurs mains, comme il avaoca entre les nôtres.
  - « L'on n'arrive, dit M. Brachet, à expliquer les mots
- ou les faits grammaticaux que par leur histoire. Une petite trouvaille me permet d'en fournir une vérification qui n'est pas dénuée d'intérêt, ne serait-ce que parce qu'elle me procure l'occasion de réctifier une erreur de mon Dictionnaire. Au mot cercueil, j'ai adopté l'opinion de ce maître renommé dans l'étude des langues romanes, M. Diez, qui le dérive du germanique sarc, cercueil, rejetant sarcophagus, qui avait le sens de cercueil dans le latin du moyen âge. Sa raison est que, dans cercueil, la finale euil indique un diminutif, et que sarcophagulus donnerait non cercueil ou

sarcueil, mais sarfail. Pour écarter l'objection d'un si habile étymologiste, il fallait un fait positif que je n'avais pas, quand M. Focet de Bernay rencontra, dans une pouillé du quatorzième siècle, ecclesia de sarcophagis, localité dite aujourd'hui Cerqueux, arrondissement de Lisieux (Calvados), et m'en fit part. Cela établit que sarcophagus non-seulement peut donner, mais en fait a donné cerqueux. Maintenant, comme cerqueux représente sarcophagis, dépouillez-le de son s ou x, et vous retombez sur cerqueu, identique aux anciennes formes sarcou, sarcu, sarqueu. Sarcophagus, avec l'accent sur co, perd, suivant la règle, les deux syllabes finales et atones, et devient sarcou, ou sarcu, ou sarqueu, suivant la vocalisation. De sorte qu'il faut expliquer non pas sarqueu par cercueil, comme fait M. Diez, mais cercueil par sarqueu; la finale euil est une finale diminutive postérieure.

Les noms de lieux rendent d'incontestables services à l'étymologie, montrant sur place les changements que subissent les mots. C'est ainsi qu'ils ont mis en pleine sécurité l'étymologiste tirant basoche de basilica. Tous les lieux dits en latin basilica se nomment en français basoche. Cela reconnu, on démontre bien vite que la dérivation est parfaitement régulière : dans basilica, l'accent tonique étant sur si, c'est cette syllabe qui est conservée; l'i atone tombe et l'on a basilea, où, suivant la phonologie française, l'l disparaît, donnant lieu par sa chute à un renforcement de la voyelle; comparez alter, autre, filtrum, feutre, filicaria, fougère.

Le procédé d'après lequel le français s'est formé du latin est très-simple et très-régulier; M. Brachet le résume ainsi: La syllabe accentuée du mot latin est gardée; la syllabe ou les syllabes qui la suivent, et qui sont atones, sont sacrifiées; dans les syllabes qui la précèdent, la consonne médiane est annulée, et le mot français apparaît. Voyez ligare', lier; domina, dame; porticus, porche; sollicitare, soucier, et ainsi à l'infini. Ce procédé est si uniformément observé, qu'on l'appellerait un système s'il n'était pas une opération spontanée et inconsciente.

Il n'est, du reste, dit M. Brachet, que la généralisation de ce qui, au temps même de la latinité, se passait dans le parler populaire. Ce parler disait caldus, au lieu de calidus; frigdus, au lieu de frigidus; moblis, au lieu de mobilis; postus, au lieu de positus; stablum, au lieu de stabulum; anglus, au lieu de anqulus. A cestransformations, le français ajouta, comme il vient d'être dit, la suppression de la consonne médiane; cela, qui lui est propre, sépare son procédé du procedé italien qui la garde généralement, comme il garde les syllabes atones, faisant fiebole de flebilis, dont le français fit floibe, aujourd'hui faible. De là vient que l'italien représente si fidèlement le type de provenance; plus près du soleil latin, il en reflète bien mieux les rayons que la Gaule, qui ne les recevait qu'affaiblis et modifiés à travers son ciel lointain.

Le procédé formatif du français, une fois déterminé, fournit le moyen de reconnaître au premier coup d'œil les mots faits par les lettrés et par les savants à une époque où, le latin étant devenu une langue morte, on en ignorait l'accentuation. Ces mots-là portent pour marque d'avoir l'accent tonique placé à la française, non à la latine, et de conserver la consonne médiane. Ainsi, de delicatus, délié est ancien, et délicat est nouveau; de sollicitare, soucier est ancien, et solliciter est nouveau, et ainsi de suite. Mais ce genre de néologisme n'est pas particulier aux époques relativement récentes; il s'est pratiqué dès les temps anciens de la langue; et, au douzième siècle, par exemple, on rencontre cogitation, de cogitationem, tandis qu'à l'origine, cogitare avait donné cuider, et que la forme française de cogitationem aurait été cuidaison. Cela fut inévitable à cause de la pénurie de la langue, qui, étant d'origine populaire et rustique, se trouva dénuée d'expressions latines inutiles aux besoins courants de la vie. Ne voit-on pas, au douzième siècle, le traducteur du livre des Psaumes embarrassé pour rendre innocentem, mettre souvent non-nuisant, et d'autres fois hasarder le néologisme innocent?

A l'époque où le procédé qui fit la langue française s'exerça, les mots gaulois avaient pris la forme latine, et furent traités comme mots latins. Il faut expliquer ce que j'entends ici par mots gaulois. Le gaulois est certainement une langue celtique; mais dans quel rapport dialectique est-il avec les langues néo-celtiques, c'est-à-dire quelle forme aurait-il prise s'il avait survécu à la conquête romaine? c'est ce que nous ne savons pas; car le bas-breton est trop douteusement gaulois, est trop mélangé de gallois, pour qu'il puisse

nous servir de type. En fait, nous ne possédons de mots gaulois sous leur forme vraie et authentique que le très-petit nombre de ceux qui nous sont fournis par les inscriptions et par les médailles; mais les noms de lieux sont restés gaulois en beaucoup de points, et, devenus latins, ils sont traités comme latins par la transformation: Ligeris, la Loire, Sequana, la Seine, Pictavi, le Poitou. Si nous ignorions que, dans Matrona, tro est bref, et que, dans Turones, ro l'est également, le français nous l'apprendrait, car il dit Marne et Tours. Rotomagum, avec l'accent sur to, donne Rouen, abselument comme tout à l'heure sarcophagis a donné Cerqueux. Evidemment, la latinité avait pénétré jusqu'au fond de l'oreille de nos ancêtres.

La phonologie ou phonétique, nouveau mot pour un nouveau point de vue dans l'étude des langues, examine les sons, leurs modifications et leurs transformations. La phonologie française est l'objet du premier livre de la Grammaire de M. Brachet. Il y a été trèsminutieux, et, en disant cela, je fais le véritable éloge de son travail. La phonologie est essentiellement minutieuse; mais, poussée à son terme, elle récompense le labeur, donnant les règles sûres pour la formation des mots. J'ai lu avec beaucoup de soin ces pages pleines de tant de détails; j'y ai toujours trouvé ce que j'y cherchais, et souvent plus que je n'y cherchais, je veux dire des ensembles qui, résultant du groupement, font voir beaucoup en un coup d'œil. C'est ainsi que je me suis aperçu (très-petite chose) que, dans l'origine des deux ss françaises, M. Brachet a omis un

cas: il dit qu'elles proviennent soit d'un x latin, essai, exagium, essaim, examen, soit de deux ss latines, losse, fossa, casser, quassare; il faut ajouter qu'elles proviennnent aussi de ds, assez, qui représente adsatis, assurer, qui représente ad-securare.

Dėliė, issu, comme dėlicat, de delicatus, est l'objet d'une singularité: la forme ancienne n'est point dėliė, elle est deljė, deugiė, dougiė, tous mots de deux syllabes, formés très-régulièrement, l'i bref de delicatus disparaissant, et delcatus donnant deljė, en provençal delguat, en espagnol delgado. Mais comment dėliė, de trois syllabes, qui n'apparaît dans les textes que vers le quinzième siècle, s'est-il formé? A ce moment, delicatus n'aurait fourni que dėlicat. Pour lever la difficulté, je suis porté à penser que dėliė est contemporain de deljė ou deugiė, que celui-ci a eu la prépondérance aux douzième et treizième siècles, et que, dans la période suivante, dėliė, qui était seulement éclipsé, a reparu et a complétement banni son rival.

Il est bien vrai que f initiale peut provenir d'un v latin, et fois en est un exemple, puisqu'il vient de vice, dit M. Brachet, je dirais plutôt de vicibus, pour expliquer l's finale. Je sais que cette lettre est, dans plusieurs adverbes, considérée comme purement paragogique par M. Diez et par M. Brachet. Pourtant j'avoue que ce caractère paragogique, évident en plusieurs cas, ne l'est pas dans tous; et je prends cette occasion d'en dire quelques mots.

Diez, qui, sur ce fait de grammaire romane, comme sur tant d'autres, a le premier appelé l'attention, cite

inque-s, avecque-s, ore-s, guère-s, volontier-s, etc.; le provençal et l'espagnol offrent le même phénomène pour plusieurs mots; et il en conclut que, dans le domaine roman, il y eut tendance à ajouter aux adverbes et aux particules une s pour les distinguer des autres mots. C'est là le fait; il est incontestable, et on doit savoir gré à Diez de l'avoir signalé. Mais estil impossible de découvrir pourquoi l's a été employée à pareil usage, c'est-à-dire quel est le sens originel de ce suffixe? Malgré le péril attaché souvent aux explications, je vais soumettre aux gens compétents ma conjecture sur ce point. Diez, continuant, observe que cette s est remplacée en italien par i, guari, lungi, tardi, volontieri, et il ajoute que l'i en italien et l's dans les autres langues romanes sont marques du pluriel, mais que cette concordance peut être une simple coïncidence. Une coïncidence qui porterait sur les quatre langues romanes me paraît difficilement admissible. Quand il dit que l's est la marque du pluriel, il ne dit pas assez, ou du moins il n'a pas distingué, ne croyant pas en avoir besoin. Mais moi j'en ai besoin, et je rappelle que, en vieux français, l's ne marque le pluriel qu'au cas régime, et ne le marque pas au nominatif. C'est donc un cas régime pluriel que figure cette s; et volontiers, certes, envis, que nous disons à l'envi, représentent voluntariis, certis, invitis. Former des adverbes avec un cas des adjectifs n'est pas rare; les adverbes en o du latin ne sont pas autre chose. L'ablatif pluriel prenait facilement un sens adverbial; et, dans la phrase, cette s empêchait de le

confondre avec un adjectif. Mais, en italien, la marque du pluriel est i, sans distinction du régime et du nominatif, puisque les deux cas qu'avait conservés le français n'y ont jamais existé. On voit donc qu'entre ces deux pluriels il y a non pas coïncidence, mais vraie concordance, et que l's adverbiale a un sens grammatical. Les langues romanes ne poussèrent pas loin cette formation, qui se borna à un petit nombre de mots; et ce fut au suffixe ment, espagnol et italien mente, qu'il appartint de produire la plupart des adverbes.

Une fois introduite dans le mode adverbial parce qu'elle y avait un sens, l's, en vertu de la tendance des langues à s'imiter, se propagea à des adverbes et même à des prépositions où elle n'avait aucun droit de paraître, devenant de la sorte véritablement paragogique. Ainsi de sine le français fit sens, comme si le latin était sines; de ante il fit ains, comme si le latin était antiis. De son côté l'italien, obéissant à la même impulsion, ce qui montre bien qu'il n'y eut pas simple coïncidence, fit anzi, tardi, etc.; il eut l'i paragogique comme nous eûmes l's.

Chacune des langues romanes, par rapport au latin, a sa phonologie particulière. Flamma et plangere produisent en italien fiamma et piangere, ce qui est inconnu au français et à l'espagnol; filius, formosus, ferrum, produisent en espagnol hijo, hermoso, hierro, ce qui est inconnu au français et à l'italien; saltus, calidus, salvus, produisent en français saut, chaud, sauf, ce qui est inconnu à l'italien et à l'espagnol.

Faites, ce qui a été fait, des tableaux exacts de ces modifications respectives, et vous aurez le système conparatif des langues romanes. Puis sortez des langues romanes si récentes, et faites un semblable travail pour le grec, le latin, le germanique, le celtique, le slave, le persan et le sanscrit, et vous aurez le système comparatif des langues aryennes. Par une semblable opération, on construira le groupe sémitique; et, procédant de proche en proche, on formera plusieurs systèmes distincts les uns des autres par les radicaux, par la phonologie, par la grammaire. Quand cela sera fait, on comparera et l'on généralisera. Dans le temps qui nous précède, on a écrit plus d'une grammaire générale; mais, comme la grammaire générale ne peut être qu'une induction fournie par les grammaires particulières des groupes de langues, on reconnaît tout de suite ce qui en ce genre est prématuré et ce qui est mûr, ce qui est métaphysique et ce qui est positif.

Ayant vu par l'exemple des langues romanes co qu'est un système de langues, rentrons dans notre idiome, et disons, avec M. Brachet; que rien n'est explicable dans notre grammaire moderne si nous ne connaissons notre grammaire ancienne. Les flexions, c'est-à-dire les modifications qu'éprouvent un mot qui se décline et un verbe qui se conjugue; les flexions, dis-je, qui occupent le second livre de la Grammaire historique, en fournissent des exemples perpétuels.

Avant ce recours, qui a jamais pu expliquer pourquoi l's est employée dans nos noms à marquer le pluriel? La déclinaison latine, fournissant des pluriels avec s, mais aussi des pluriels sans s, ne donne point de solution. Pourtant c'est bien dans la déclinaison latine qu'en est la cause; mais c'est dans cette déclinaison interprétée par l'ancienne déclinaison française. Dans nos noms, le nominatif pluriel était marqué par l'absence de l's sur le modèle de la deuxième déclinaison latine, populi, domini et le régime par l's sur le modèle de populos, dominos. Puis, comme la langue moderne perdit le nominatif et ne garda que le régime, l's se trouva la caractéristique du pluriel. En cela, rien d'arbitraire.

Inversement, au singulier, le nominatif avait l's, sur le modèle de dominus, et le régime ne l'avait pas, sur le modèle de dominum. Ici encore, comme au pluriel, nous avons conservé la forme du régime et rejeté celle du nominatif; l'ancienne langue disait li rois, le roi, li chevals, ou chevaus, le cheval; nous disons, nous, le roi, le cheval. A cette règle de l'ancienne langue, on rencontre une exception digne, comme toutes les exceptions, d'être considérée; c'est cors, tems, ues, lez, qui ont une s même au régime, et qui représentent corpus, tempus, opus, latus. Or ces noms neutres gardent, en effet, dans le latin, l's à l'accusatif; et le français reproduit cette particularité, effacée dans l'italien, corpo, tempo, uopo, al-lato.

Je viens de parler du mérite des exceptions; en voici nne que je recommande, bien que je l'introduise subrepticement, car c'est un fait de vieille langue, sans attache dans la nouvelle, et de ces faits, M Brachet, il nous l'a dit, ne traite pas. Les noms latins féminins en as, atis, tels que sanitas, bonitas, etc., ont donné santé, bonté, etc., qui représentent les accusatifs sani-. tatem, benitatem. Mais, en contradiction avec cette règle, on trouve dans de vieux textes, à côté de cité, le mot cit : Et je fui amenée en la cit de Paris, dit Berthe aux grands pieds. C'est, autant que je sache, le seul exemple d'une pareille formation; mais il n'en faut moins tâcher de l'expliquer. Cit représente trèsrégulièrement le nominatif civitas, accent sur ci, tandis que cité représente l'accusatif civitatem, accent sur la. Avec cet exemple de cit, on ne peut guère douter qu'il n'y ait eu dans la langue une époque reculée où le nominatif français de ces noms en as, atis, existait; l'avoir eu est dans l'analogie, et un témoignage en reste dans cit. Ce nominatif disparut, et ce fut l'accusatif qui demeura seul en usage, exactement comme il en advint plus tard pour les autres catégories de substantifs.

Tout à l'heure, je m'accusais presque pour ma digression sur cit; pourtant elle m'achemine à une exception de même nature qui, elle à son tour, entre en contact avec une anomalie assez singulière de la langue tant aucienne que moderne. Gette exception de même nature se présente dans la caure, qui signifie la chaleur, et qu'on trouve en des textes du douzième et du treizième siècle. Caure est fait par rapport à calor, comme cit l'est par rapport à civitatem; et chaleur est fait par rapport à calorem, comme cité l'est par rapport à civitatem. Caure est unique comme cit; et tous les au-

tres substantifs provenant des noms latins en or, oris, sont formés de l'accusatif : douleur, de dolorem, peur, de pavorem, etc. Ici intervient l'anomalie dont je parle: comment ces substantifs, étant tous masculins en latin, sont-ils devenus tous féminins en français? Et qu'on n'objecte pas amour, honneur et labeur, qui sont masculins. Ces trois ont été féminins comme les autres: amour est encore des deux genres; honneur est féminin dans ce vers-ci : Je n'aurai jà qui soustienne m'onur, dit Charlemagne dans la Chanson de Roland (m'onur pour ma onur, mon honneur); et labeur dans celui-ci : Jà n'iert perie ma labour (mon labeur ne sera pas perdu), dit Chrestien de Troyes. Pour répondre à la question, j'ai fait une petite théorie (le mot n'estil pas trop ambitieux pour des choses si ténues?) qui repose sur l'existence et la forme de caure. De cet échantillon, j'ai conclu que tous les noms de ce genre avaient un nominatif anologue à caure, terminé comme caure, par un emuet et féminin comme caure. C'est donc à l'e muet que j'attribue l'influence qui, contrairement à l'étymologie, transforma ces noms en noms féminins. A l'appui, on remarquera qu'ils sont tous masculins, comme ils doivent l'être, en italien et en espagnol, mais qu'ils sont féminins en provençal, qui, comme l'ancien français, posséda les deux cas. Avoir les deux cas et faire féminins les noms latins dont il s'agit, voilà, entre le vieux français et le provençal, une coincidence qui deviendra une concordance si l'on acmet mon explication.

Pour achever de remplir son cadre, il ne restait plus

à M. Brachet qu'à étudier la composition et la dérivation; ce qui revient à passer en revue les parties ajoutées à une racine pour en modifier la signification, parties dites préfixes quand elles la précèdent, et suffixes quand elles la suivent. C'est l'objet du troisième et dernier livre de la Grammaire historique.

Les détails de cette étude sont très nombreux; ils valent, par leur groupement, par leur exactitude, par leur précision. Ces qualités appartiennent à l'esprit et à la méthode de M. Brachet. Cela dit, j'y prendrai deux suffixes, ai du futur et ais du conditionnel, pour appeler l'attention des curieux sur cet échantillon du travail qui se passa lorsque les langues romanes se développèrent du latin.

Dans ce développement, avoir un futur n'était point sans quelque embarras. Cantabo aurait donné facilement chanteve; mais celui-ci se confondait avec l'imparfait cantabam, donnant aussi chanteve (d'où chantoie, aujourd'hui chantais). Même l'italien, bien que meilleur conservateur des finales, se tirait mal de ces similitudes. On a un exemple des confusions qui se préparaient en voyant dans l'ancien français j'ere, eram, et j'ere, ero, ce qui n'a pas peu contribué à établir le futur distinct je serai. Mais la difficulté devenait insurmontable pour les autres conjugaisons; legam et serviam, en raison de l'accentuation et de la chute ou de l'assourdissement des syllabes atones, ne donnaient pas d'autre forme que celle que donnaient lego et servio. Dans cette situation, les langues romanes (je dis les langues romanes, car cela se passa à la fois en

Gaule, en Italie et en Espagne) prirent un parti hardi et construisirent de toutes pièces un futur avec l'infinitif du verbe et l'auxiliaire avoir : je chanter-ai, je lir-ai, je servir-ai, c'est-à-dire, j'ai à chanter, j'ai à lire, j'ai à servir. Ce n'est pas tout : dans leur verve, elles produisirent un mode qui manquait à la latinité, le conditionnel, et le composèrent, sur le modèle du futur, avec l'infinitif et la finale de l'imparfait : je chanter-ais, je lir-ais, concevant, suivant le dire de M. Brachet, le conditionnel sous la forme d'un infinitif qui indique le futur, et d'une finale qui indique le passé. En ces deux cas, on touche le génie inventif et l'instinct grammatical des populations romanes. J'ai raconté l'événement comme si tout cela s'était passé avec conseil et tâtonnement; il y eut autre chose et mieux; il y eut inconscience et sûreté.

Tous ceux qui étudient les langues romanes voient, non sans surprise, que la langue d'oil (et la langue d'oc; mais je la laisse de côté, parce qu'elle a péri dans l'intervalle) a deux cas: un nominatif et un régime, tandis qu'à la même époque, l'italien et l'espagnol n'en ont point. Donc, à ce moment, avec sa déclinaison, toute diminutive qu'elle est, le français a une antériorité que j'appellerai grammaticale, pour exprimer une constitution plus voisine du latin, et par conséquent plus synthétique. Les onzième, douzième et treizième siècles se passent dans cette condition; une littérature très-considérable et partout très-goûtée se développe; puis, au quatorzième siècle, la déclinaison, débris de la latinité, s'altère, tend à disparaître, et la langue

tombe dans un état transitoire qui n'est ni le passé, ni l'avenir. A son tour, l'italien, qui était en pleine possession du système où il n'y a pas de cas, prend l'antériorité grammaticale sur le français, étant réglé et fixé alors que le français est en décomposition. Mais aux quinzième et seizième siècles, la décomposition est achevée; le français a revêtu le caractère purement analytique et moderne, et les deux langues se sont atteintes. Dans le vaste intervalle qui va du onzième siècle au seizième, il est bon d'avoir présentes à l'esprit ces évolutions grammaticales quand on veut se faire une idée des évolutions littéraires.

L'aperçu qui vient de passer sous les yeux du lecteur a eu deux choses en vue : intéresser à l'étude historique du français, et recommander la Grammaire historique de M. Brachet. Quand on est vieux et près de quitter la carrière, il y a satisfaction à se tourner vers ceux qui viennent, et à rendre bon témoignage à l'œuvre des jeunes gens.

E. LITTRÉ.



# PRÉFACE.

En présentant au public cette Grammaire historique où j'étudie les lois qui ont présidé à la formation de notre langue, je n'ai point voulu grossir le nombre des ouvrages purement grammaticaux destinés à faciliter la connaissance du français: mon but a été tout différent.

Le temps n'est plus où l'on considérait l'étude des langues comme bonne tout au plus à servir de préparation aux études littéraires. On a compris que la parole, étant une fonction de l'espèce humaine, devait, comme tous les autres phénomènes naturels, se développer non point au hasard, mais d'après des lois certaines, et suivre dans ses transformations des règles nécessaires. Dès lors, la linguistique pouvait se servir à elle-même de but, puisqu'au lieu d'être un objet de vaine curiosité, elle cherchait comment la loi du changement, qui régit tout dans la nature, s'était appliquée au langage.

On a dit depuis longtemps que les langues ne

naissent pas, mais qu'elles se transforment: la philologie cherche la loi de ces transformations; elle a pour instruments l'histoire et la comparaison. Je m'explique: dans les sciences d'observation, comme la chimie ou l'histoire naturelle, on ne peut rendre compte d'un fait qu'en sachant quel fait l'a précédé; pour expliquer de quelle manière s'est formé l'arbre, il faut remonter de l'arbre à l'arbusté, de l'arbuste au germe; il faut, en un mot, faire l'histoire de l'arbre à l'aide d'observations précises sur les différents états et les formes diverses qu'il a successivement traversés. On ne comprend bien ce qui est qu'à l'aide de ce qui a été, et l'on ne découvre les causes d'un phénomène qu'en embrassant d'un même coup d'œil les phénomènes antérieurs. Il en est de même pour la philologie, qui n'est, si j'ose ainsi parler, que la botanique du langage, et l'on n'arrive à expliquer les mots ou les faits grammaticaux que par leur histoire. Un exemple rendra ce principe plus sensible:

On sait que devant certains substantifs féminins (messe, mère, soif, faim, peur, etc...) l'adjectif grand reste au masculin, et qu'on écrit grand'messe, grand' mère, etc. — Pourquoi cette anomalie? Les grammairiens, que rien n'embarrasse, nous répondent aussitôt qu'ici grand est mis pour grande, et que l'apostrophe marque précisément cette suppression de l'e. Quel est l'écolier dont le bon sensn'a pas intérieurement protesté lorsqu'après avoir appris dans son rudiment que l'e muet s'élide devant une voyelle, et jamais devant une consonne, il voitélider e sans motif dans les expressions telles

17,200

que grand'route, etc.? C'est qu'au fond l'explication véritable est ailleurs. A l'origine, la grammaire française n'est que la continuation et le prolongement de la grammaire latine; par suite les adjectifs de l'ancien français suivent en tous points les adjectifs latins, c'est-à-dire que les adjectifs qui avaient chez les Romains une terminaison pour le masculin et une pour le féminin (bonus-bona) avaient aussi deux terminaisons en français, et que ceux qui n'en avaient qu'une pour ces deux genres (grandis, fortis, etc.) n'en avaient non plus qu'une en français : on disait au treizième siècle une grand femme (grandis), une âme mortel (mortalis), une coutume cruel (crudelis), une plaine vert (viridis), etc. Le quatorzième siècle, ne comprenant plus le motif de cette distinction, crut y voir une irrégularité, assimila à tort la seconde classe d'adjectifs à la première, et, contrairement à l'étymologie, écrivit grande, verte, forte, comme il écrivait bonne, etc. Cependant une trace de la formation correcte est restée dans les expressions grand'mère, grand'route, grand' faim, grand'garde, etc., qui sont des débris du parler ancien. Au dix-septième siècle, Vaugelas et les grammairiens du temps, ignorant la raison historique de cet usage, décrétèrent gravement que la forme de ces mots résultait d'une suppression euphonique de l'e muet, et qu'on devait marquer cette suppression par une apostrophe.

Voilà certes une explication naturelle fournie par l'histoire; et quand la grammaire historique n'aurait pour résultat que de rendre les grammaires ordinaires

plus logiques et plus simples, il faudrait déjà la tenir en haute estime. - Au lieu d'employer cette méthode d'observation si lumineuse, si féconde en résultats, au lieu d'étudier le passé pour mieux comprendre le présent, tous nos grammairiens, depuis Vaugelas jusqu'à M. Girault-Duvivier, n'étudient la langue que dans son état actuel, et tentent d'expliquer a priori (par la raison pure et la logique absolue) des faits dont l'histoire de notre langue et l'étude de son état ancien peuvent seules rendre raison. C'est ainsi qu'ils entassent, depuis trois siècles, de doctes et puérils systèmes, au lieu de se borner à l'observation des faits; ils persistent à traiter la philologie comme Voltaire la géologie, lorsqu'il prétendait que les coquillages trouvés au sommet des montagnes provenaient des pèlerins de la première croisade. Aussi tout cela justifie le jugement sévère que portait récemment sur les grammairiens français un éminent professeur au Collége de France 1: « La grammaire traditionnelle formule ses prescriptions comme les décrets d'une volonté aussi impénétrable que décousue; la philologie comparée fait glisser dans ces ténèbres un rayon de bon sens, et au lieu d'une docilité machinale elle demande à l'élève une obéissance raisonnable. »

J'ai montré par un exemple qu'il n'y a pas dans une langue un seul fait grammatical qu'on puisse ex-

<sup>4.</sup> M. Bréal. Discours d'ouverture du cours de grammaire comparée au Collège de France. 1864.

pliquer sans avoir recours à l'histoire, et que « l'état présent d'un idiome n'est que la conséquence de son état antérieur qui seul peut le faire comprendre. » Il en est de même pour les mots : étant donné le mot ame, nous voulons en chercher l'origine; avant de rien affirmer, voyons si l'histoire du mot (c'est-à-dire l'étude des formes qu'il a successivement revêtues) ne pourrait pas jeter quelque lumière sur ce problème, et nous montrer la route à suivre. L'accent qui surmonte l'a indique la suppression d'une lettre : dans les textes du treizième siècle, notre mot n'est plus âme mais bien anme; au onzième siècle, il est devenu aneme, enfin au dixième siècle nous ne trouvons plus que la forme anime, qui nous conduit sans hésitations ni tâtonnements au latin anima. Aussi bien l'histoire est le fil conducteur de la philologie, et il n'y a pas un seul anneau brisé dans cette chaîne immense qui relie le français au latin.

Au premier abord, la distance paraît grande d'âme à anima, du français de Voltaire au latin des paysans romains; et pourtant, pour faire celui-là avec celui-ci, il a suffi, on le voit, d'une série de changements infiniment petits continués pendant un temps infini. La nature, qui dispose du temps, économise l'effort; et c'est ainsi qu'avec des modifications lentes et presqueinsensibles, elle arrive aux résultats les plus éloignés du point de départ<sup>1</sup>.

A l'histoire, considérée comme instrument de la phi-

<sup>1.</sup> M. G. Paris.

lologie, vient s'ajouter un auxiliaire précieux, la comparaison. C'est par la comparaison que les théories se confirment, c'est par elle que les hypothèses se vérifient: et dans l'exemple que nous venons de citer, la comparaison de l'italien et de l'espagnol alma au français âme apporte à l'hypothèse proposée d'invincibles éléments de certitude.

Armé de cette double méthode historique et comparative, un savant illustre de l'Allemagne, M. Frédéric Diez, écrivit de l'836 à 1842 la grammaire comparée des cinq langues filles du latin<sup>4</sup>, et montra suivant quelles lois elles s'étaient formées de l'idiome romain. S'appuyant sur les principes philologiques posés par M. Diez, MM. Bartsch et Mätzner en Allemagne, en France MM. Littré, Guessard, P. Meyer, G. Paris, ont repris son œuvre pour la langue française en particulier, et par de nombreux travaux de détail ont éclairci le problème de nos origines <sup>2</sup>.

<sup>4.</sup> Les Allemands ont rivé les cinq langues de la famille latine (italien, espagnol, français, portugais, valaque) par le nom générique de Langues Romanes, dénomination commode et claire, tout à fait entrée aujourd'hui dans le langage de la science, et que nous emploierons durant tout le cours de ce livre.

<sup>2.</sup> Cependant les travaux des philologues français sont loin d'être tous également hons : sans parler ici de la compilation fort inégale de M. Ampère, ni du livre de M. Chevallet, œuvre estimable en son temps, mais dépassée aujourd'hui, on ne peut trop déplorer le succès qui accueillit, il y a vingt ans, le livre de M. Génin (\*Variations de la langue française), recueil de paradoxes et de tours de force, où l'auteur jongle avec les mots, au grand ébahissement du public ébloui. D'alleurs homme d'esprit, Génin savait que les lecteurs français prefereront toujours une épigramme bien tournée à une sèche vérité.

Malgré ces efforts incessants, les principes de la philologie française, à peine connus chez nous du public savant, sont encore ignorés de la grande majorité du public lettré. J'ai pensé qu'on pourrait répandre et vulgariser ces résultats en les débarrassant de l'échafaudage scientifique, et rendre ainsi accessibles au plus grand nombre des lecteurs, en les résumant sous un mince volume, les lois qui ont présidé à la formation de notre idiome national. - D'ailleurs une telle œuvre n'est point chose nouvelle, hors de France du moins. Chez nos voisins d'Allemagne et d'Angleterre, l'étude de la langue nationale a conquis son droit de cité dans les colléges et les gymnases, où elle règne sans conteste à côté du grec et du latin': elle n'a pas encore pénétré chez nous, pas même dans l'enseignement supérieur.

M. Fortoul qui, a côté de beaucoup d'erreurs, a eu quelques créations heureuses, décréta en 1853 l'ensei-

<sup>—</sup> et lui qui n'avait jamais lu (et pour cause) une ligne d'allemand, raillait agréablement « les nébuleuses élucubrations des cerveaux germaniques », plaisanterie un peu usée, mais toujours applaudie chez nous : Génin oubliait qu'un bon mot n'a jamais tenu lieu d'un argument, et qu'en matière scientifique, la question n'est pas d'avoir des idées allemandes ou des idées françaises, mais avant tout des idées justes.

<sup>4.</sup> Je ne citerai que deux livres tout à fait élémentaires et dont les nombreuses éditions attestent le succès: — en Angleterre, l'Histoire de la langue anglaise, de Gleig (History of english language, dans les Gleig's School series) — en Allemagne, la Grammaire historique de l'allemand, par Vilmar, à l'usage des classes supérieures des gymnases. (Anjangsgründe der deutschen Grammatik, zunæchst für die obersten Klassen der Cymnusien, v. Dr Vilmar, 6te Auslage. 1864.)

gnement de la grammaire comparée dans les classes supérieures des Lycées. C'était un acheminement vers l'étude de la langue française: cette œuvre fut détruite par son successeur; acte d'autant plus regrettable, que le ministère actuel, qui a cessé d'imposer l'étude du grec et du latin à des élèves qui n'en ont que faire, qui a créé enfin l'enseignement industriel à côté de l'enseignement classique, devrait fortifier d'autant celui-ci, en introduisant l'étude des trois langues classiques parallèlement à celle des trois littératures. - Un seul homme en France, l'honorable M. Monjean, directeur du collége Chaptal, a osé introduire un cours d'Histoire de la langue française dans la classe de rhétorique, et cet essai a réussi; puisse cet exemple enhardir l'Université, et la décider à répandre dans les classes supérieures de nos lycées les résultats incontestablement acquis à la science! Mon but serait pleinement atteint, si ce modeste manuel de philologie française pouvait, en quelque chose, hâter cette rénovation.

Ce n'est pas en deux cents pages qu'on peut avoir la prétention d'exposer complétement la Grammaire historique d'une langue, lorsque trois volumes y suffiraient à peine. Laissant dans l'ombre tous les points secondaires et les lois de détail, j'ai dû me borner à mettre en lumière les lois essentielles et les principes fondamentaux, pour ne point sortir du cadre que je m'étais tracé.

Le sujet de ce livre n'est donc point, je le répète, la

Grammaire du vieux français. L'ancien français ne figure ici qu'à propos de la langue moderne (pour appliquer à mon livre ce que M. Littré disait de son DICTIONNAIRE HISTORIQUE — si parva licet componere magnis —). L'usage présent dépend de l'usage ancien et ne s'explique que par lui: le français moderne sans la langue ancienne est un arbre sans ses racines; le vieux français sans la langue moderne est un arbre sans ses branches et sans ses feuilles; les séparer peut se faire et s'est fait à tort jusqu'à présent: les avoir réunis est l'originalité de cette grammaire. De la son titre de Grammaire historique.

Ce livre comprend trois parties bien distinctes: l'Introduction, où j'ai esquissé l'histoire de notre langue, de sa formation et des éléments qui la composent; la Grammaire historique qui étudie successivement les lettres (LIVRE I), la flexion (LIVRE II), la formation des mots (LIVRE III); enfin, un Appendice contenant les règles à suivre dans la recherche des étymologies ainsi qu'une courte histoire de la versification française. Les notes qui terminent le volume fournissent au lecteur, avec l'indication des sources auxquelles j'ai puisé, un choix des meilleurs travaux publiés en France et en Allemagne sur l'histoire de notre langue.

Je veux, en terminant, exprimer toute ma reconnaissance à MM. Egger, Littré et Ernest Renan, membres de l'Institut, qui ont bien voulu m'aider de leurs conseils et de leurs encouragements; à M. Émile Lemoine, ancien élève de l'École polytechnique; enfin et surtout à MM. Paul Meyer et G. Paris, dont l'amitié m'a conseillé et soutenu dans cette tâche; si ce livre vaut quelque chose, c'est à eux que le public le devra.

A. B.

Golfe Juan 6 mai 1867.

# INTRODUCTION

HISTOIRE ET FORMATION DE LA LANGUE FRANÇAISE



# INTRODUCTION

I

## HISTOIRE DE LA LANGUE FRANÇAISE.

César rapporte qu'à son arrivée en Gaule il trouva trois peuples distincts de langue, de mœurs et de lois : les Belges au Nord, les Aquitains entre la Garonne et les Pyrénées, au centre les Gaulois proprement dits ou Celtes. De ces peuples, les Celtes et les Belges, comme nous l'apprennent d'autres sources, étaient de même race. Les Aquitains semblent avoir eu en partie une origine ibérique, c'est-à-dire qu'ils appartenaient à ces tribus appelées par les Romains Ibères ou habitant les bords de l'Èbre, et dont la langue a peut-être persisté dans le basque ou Euskara.

Le territoire actuel de la France était donc presque entièrement occupé par ces peuplades que les Romains appelaient *Celtes* (du nom d'une de leur plus importantes confédérations), et qui, dans leur propre langue, se nommaient Gals ou Gaëls. Les anciens nous les dépeignent comme de grands corps blancs et blonds, avides de bruit et de mouvement, dont l'unique souci est de bien combattre et de finement parler. « Les Gaulois, dit Caton l'ancien, se livrent avec passion à deux choses, aux armes et à la discussion. » Leur civilisation, qui sous le rapport de l'industrie et de l'agriculture, était assez avancée, et qui offrait une organisation politique originale et intéressante, aurait pris peutêtre un développement important si la conquête romaine lui en avait laissé le temps et le pouvoir 1. Depuis combien de siècles habitaient-ils la Gaule, et quelle suite d'événements les avait 'amenés au bord de l'Océan? C'est ce que nous ne saurons jamais 2. puisque les Gaulois n'écrivaient point; leur histoire authentique commence du jour où la Gaule, abdiquant

<sup>4.</sup> Remarquons en passant que les monuments de pierre qu'on désigne en France par le nom de celtiques (dol-men, men-hir, etc...,) ne viennent sans doute point des Gaulois, et que ces prétendues pierres druidiques n'eurent jamais rien de commun avec les Druides. Un sayant danois, M. Worsaae, et en France M. Prosper Mérimée, ont démontré récemment que ces monuments appartiennent à une humanité plus ancienne: jamais aucun peuple de la race indo-européenne n'a bâti de la sorte. On sait qu'ils se trouvent également dans tout le nord de l'Afrique, et dans l'extrême nord aussi bien que dans l'ouest de l'Europe.

<sup>2.</sup> En revanche, la philologie nous a appris d'une façon sûre d'où ils venaient et à quelle race ils appartenaient. En comparantentre eux le cettique, le grec, le latin, le slave, le gothique, le sanscrit, les savants ont reconnu que ces langues forment six rameaux d'un même tronc, et qu'elles viennent toutes de la langue âryenne, aujour-d'hui disparue, parlée il y a six mille ans sur les bords de l'Oxus: comme la filiation des langues prouve la filiation des peuples, il est

son indépendance, devient province romaine. C'est aux vainqueurs que nous devons de posséder quelques notions éparses sur la vie, l'état social, les mœurs et la religion des vaincus : et l'on peut dire que la Gaule indépendante naît à l'histoire du jour où elle a cessé d'exister.

Vers le sixième siècle avant J. C. des Grecs chassés de Phocée débarquèrent à l'embouchure du Rhône, où ils fonderent Massilie, qui fut plus tard Marseille. Par les relations qu'elle entretint avec Rome, cette colonie devait être un jour la source de tous les malheurs des Gaulois. Alliée de bonne heure aux Romains, c'est elle qui leur ouvrit le chemin des Gaules, en les appelant à son secours contre les Ligures (153). Les Romains commencèrent par s'emparer du bassin du Rhône : dès lors la voie était ouverte, et ils s'élancèrent avec César à la conquête de ce pays inconnu; les Gaulois résistèrent vaillamment, brûlant leurs villages, leurs récoltes, leurs provisions, changeant le pays en un désert pour affamer l'ennemi. César ne put les réduire que par la terreur: à Bourges, il massacra dix mille femmes et enfants; à Vannes, il fit égorger tous les chefs d'une tribu, et vendit la tribu entière à l'encan; à Uxellodu-

certain qu'entre le quarantième et le vingtième siècle avant notré ère, la famille de peuples connue sous le nom d'Aryens quitta la Bactriane et les plateaux de l'Asie centrale pour se diriger vers l'Europe, et par la séparation successive de ses principales tribus, forma les Celtes, les Germains, les Slaves, les Grecs et les Latins. C'est ainsi que l'origine des Gaulois nous a été révélée par le seul fait que leur langue entre dans le concert des langues indo-européennes.

num, il coupa les mains à tous les prisonniers. Après huit ans d'une guerre atroce et d'horribles massacres, la Gaule était aux pieds de César. Les Romains allaient administrer leur conquête.

Le grand secret de la politique romaine réside, comme chacun sait, dans la perfection de son mode de colonisation. Lorsqu'une province était conquise, on employait deux moyens pour la conserver; le moyen militaire consistait à entourer la portion conquise par des légions placées à la frontière: une fois le pays conquis isolé ainsi de toute influence extérieure, on instituait à l'intérieur une administration énergique qui broyait en peu de temps les résistances locales; on imposait aux vaincus la langue et la religion des vainqueurs, on exterminait à huis clos ou l'on transportait les récalcitrants<sup>1</sup>, qu'on remplaçait par des colons et des affranchis venus de Rome.

Grâce à ce mode violent et habile, en quelques années la fusion des vaincus et des vainqueurs était accomplie, et moins d'un siècle après la conquête, on parlait latin dans toute la Gaule. Mais ce latin, qu'importaient en Gaule les colons et les soldats, ressemblait aussi peu à la langue de Virgile que le français enseigné par nos soldats aux Arabes d'Algérie ressemble à l'idiome de Bossuet ou à celui de Chate aubriand 2; il se distinguait du latin classique ou latin

<sup>1.</sup> César se vantait d'avoir battu monnaie en vendant comme esclaves un million de Gaulois.

<sup>2.</sup> Il lui ressemblait moins encore, car les différences syntaxiques étaient plus considérables.

*écrit* par un vocabulaire spécial et des formes particulières, dont l'originalité mérite que nous nous y arrêtions un instant.

C'est une loi de l'histoire que toute langue comme toute nation, une à l'origine, ne tarde point à se dédoubler en classe noble et classe populaire, et parallèlement en langue noble et langue populaire. C'est ainsi qu'au bout de peu de temps les diverses habitudes de chaque classe de la société finissent par briser l'unité de la langue, et l'approprient à toutes les nécessités différentes; c'est ainsi que toute langue se scinde au moment où elle arrive à l'art et à la poésie, et cette période littéraire se marque par la séparation de la nation en deux corps: les lettrés et les illettrés, les patriciens et la plèbe.

La langue latine n'échappa point à cette nécessité, et c'est au temps de la deuxième guerre punique que remonte la scission de l'idiome latin en langue vulgaire et en langue littéraire ou langue écrite: sorties l'une et l'autre d'une souche commune, elles allèrent toujours en divergeant davantage. Au deuxième siècle, l'introduction de l'art grec à Rome par les Scipions, la conquête de la Grèce et sa réduction en province romaine, mirent la langue grecque à la mode dans l'aristocratie romaine, et, suivant l'expression d'Horace, « la Grèce conquit à son tour son brutal vainqueur. » L'écart qui séparait le latin populaire du latin classique s'accrut alors brusquement, car l'importation des mœurs grecques dans les hautes classes de la société romaine eut pour

conséquence l'introduction dans la langue littéraire d'une foule de mots purement grecs qui ne pénétrèrent point dans l'idiome populaire. C'est ainsi que les patriciens romains empruntèrent aux Grecs plusieurs centaines de mots, tels que : φιλοσοφία, γεωγραφία, ἀμφιθέατρον, ἱππόδρομος, ἔζαμέτρος, ἐφίππιον, etc..., qu'ils transportèrent en latin, presque sans changement (philosophia, geographia, amphitheatrum, hippodromus, hexameter, ephippium, etc...).

Ces mots de bon ton, calques serviles des mots grecs, restèrent aussi étrangers à la langue du peuple que les emprunts aristocratiques faits aujourd'hui à la langue anglaise (turf, sport, cricket, steeple-chase) ou aux langues savantes (diluvium, stratification, ornithologie) le sont aux paysans de nos campagnes. Cette importation de mots savants, cet emprunt artificiel à un idiome étranger, en transformant la langue littéraire latine, accrut les différences qui la séparaient du langage populaire; et comme les deux côtés d'un angle divergent d'autant plus qu'ils s'éloignent du sommet, ainsi la langue littéraire, la langue classique, le sermo nobilis enfin, s'éloigna de plus en plus et était devenue, au temps de César, tout à fait différente du latin vulgaire, de cet humble idiome que les écrivains latins appellent avec dédain « la langue de la populace, des paysans et des soldats » (sermo plebeius, rusticus, castrense verbum).

Chacun d'eux avait des formes grammaticales et un vocabulaire distincts. Ainsi l'idiome littéraire exprimait l'idée de frapper par verberare, l'idiome populaire par batuere; cheval, semaine, aider, doubler, bataille, etc..., étaient respectivement dans la langue patricienne, equus, hebdomas, juvare, duplicare, pugna, dans la langue du peuple, caballus, septimana, adjutare, duplare, batualia.

Cette langue latine populaire ne s'écrivait point, et nous aurions toujours ignoré son existence si les grammairiens romains n'avaient pris soin de nous la révéler, en citant plusieurs expressions usitées dans le peuple qu'ils recommandent d'éviter comme basses ou triviales. Ainsi Cassiodore nous apprend qu'on appelait vulgairement batalia les combats simulés des gladiateurs et les exercices des soldats « quæ vulgo batalia dicuntur exercitationes gladiatorum vel militum significant. » Pugna était le mot littéraire, batalia le mot populaire; c'est pugna qui a disparu, et batalia nous est resté sous la forme de bataille. Ces Vaugelas de leur temps ne pouvaient guère prévoir que cet idiome littéraire, si admiré par eux, disparaîtrait un jour et qu'à sa place régnerait le latin populaire, donnant naissance à l'italien, au français, à l'espagnol, assez fort enfin pour porter la littérature de trois grands peuples.

Importé en Gaule par les soldats et les colons, le latin vulgaire s'y acclimata rapidement, et dès le premier siècle de notre ère il avait supplanté le celtique par toute la Gaule, à l'exception de l'Armorique et de quelques points isolés. Cent ans après la conquête, les femmes et les enfants chantaient des chansons latines, et l'usage du latin devint assez exclusif pour qu'au

temps de Strabon on ne regardât déjà plus les Gaulois comme des barbares. D'ailleurs, le séjour prolongé des légions romaines, l'arrivée incessante de nouveaux colons, la nécessité pour les gens du peuple de plaider aux tribunaux romains, plus tard la conversion des Gaulois au christianisme, enfin la mobilité d'esprit naturelle aux Celtes et leur amour du changement 1, tout contribuait à faire adopter au peuple gaulois la langue des vainqueurs.

En même temps que, forcé par la nécessité, le peuple oubliait le celtique pour le latin vulgaire, les hautes classes gauloises, poussées par l'ambition, adoptaient le latin littéraire et s'exerçaient à l'éloquence romaine, afin d'arriver aux fonctions politiques. Dès le temps d'Auguste, la Gaule était pour Rome une pépinière de rhéteurs et de grammairiens; les écoles d'Autun, de Bordeaux et de Lyon, étaient célèbres dans tout l'Empire. Pline se vantait dans une de ses lettres <sup>2</sup> que ses œuvres étaient connues dans toute la Gaule. César ouvrit le Sénat aux Gaulois; Claude leur permit de prétendre à toutes les charges de l'État, sous la seule condition d'apprendre le latin; on voit sans peine pourquoi la noblesse gauloise oublia si vite le celtique.

Celui-ci disparut de la Gaule en laissant sur la langue latine quelques traces bien faibles, il est vrai, mais qui témoignent de son passage. Ainsi, les Ro-

<sup>4.</sup> a Les Gaulois, dit César, sont changeants dans leurs desseins, mobiles dans leurs résolutions, et surtout avides de nouveauté. » De belle Gallico, IV, 5.

<sup>2.</sup> IX. 2.

mains remarquèrent que l'oiseau, connu chez eux sous le nom de galerita, s'appelait chez les Gaulois alauda, que l'orge fermentée, nommée en latin zythum, était dans la langue gauloise cervisia; ils introduisirent alors alauda et cervisia dans leur propre langue, et ces nouveaux mots latins, passant six siècles plus tard en français, donnèrent à notre langue alouette tet cervoise. Ces mots isolés et quelques autres (surtout parmi les noms de lieux) composent toute notre dette envers la laugue gauloise; et même, pour parler d'une manière exacte, nous n'avons rien emprunté aux Gaulois, puisque ces mots ne sont venus au français que par l'intermédiaire du latin; ils ne sont point allés directement du celtique au français, mais ils ont subi une transcription latine; ces emprunts sont du reste si peu nombreux, qu'on peut presque dire que l'influence du celtique sur le français a été insensible.

Ainsi tandis que le fond de la nation française est de race celtique, la langue française n'a conservé qu'un nombre insignifiant de mots qui puissent être ramenés à une origine gauloise. Fait bien étrange, et qui, mieux encore que l'histoire politique, montre combien fut absorbante la puissance romaine.

Le celtique venait à peine de succomber a sa défaite<sup>2</sup>, que la langue latine, désormais maîtresse de

<sup>4.</sup> Le latin alauda n'a pas donné immédiatement alouette, mais le vieux français aloue qui avait le même sens, et dont alouette est le diminutif comme cuvette de cuve, amourette de amour, herbette de herbe, etc....

<sup>2.</sup> Refoulée dans l'Armorique par les conquérants romains, la langue gauloise y vécut pendant plusieurs siècles à la fayeur de

la Gaule eut à soutenir une lutte nouvelle, et à repousser un nouvel assaillant. L'invasion germanique commençait. Dès le deuxième siècle de notre ère, les invasions barbares avaient apparu sous la forme d'infiltrations lentes qui, en minant sourdement le digues de l'Empire romain, devaient en amener la rupture, et aboutir à la terrible inondation du cinquième siècle.

Pour protéger le nord de la Gaule contre les incursions germaniques, les Romains garnirent les frontières d'un cordon de légions, ou de colonies militaires; et quand ces vétérans devinrent impuissants à faire respecter le sol romain, les Empereurs usèrent

son isolement; cette tradition du celtique fut ravivée au septième siècle par une immigration des Kymris chassés du pays de Galles. Les Bretons furent aussi réfractaires à la conquête franke qu'ils l'avajent été à la conquête romaine; et ce qu'on nomme aujourd'hui patois bas-breton n'est autre chose que l'héritier de la langue celtique. Le bas breton a une littérature assez considérable (des contes, des chants populaires, des pièces de théâtre), dont on a récemment surfait l'ancienneté bien qu'elle ne remonte pas au delà du quatorzième siècle. Depuis mille ans, pressé sans relâche dans son dernier refuge par la langue française comme il l'a été, le bas-breton, on le comprend, est aujourd'hui bien loin du celte primitif; outre que les éléments d'origine celtique ont dû se corrompre par un usage de dix-huit siècles, ce patois a été forcé d'admettre une fouie de mots strangers, c'est-à-dire français. Aussi beaucoup de mots bretons offrent-ils ce singulier phénomène d'avoir presque toujours deux synonymes, l'un ancien et d'origine celtique, l'autre plus récent, emprunté au français, et habillé d'une terminaison celtique : ainsi le français

juste est en breton indifféremment egwirion ou just secrétement — ekuz secretament troublé — enkrezet troublet colère — buanégez coler, etc.

De ces synonymes, les premiers (egwirim, ekuz, en rezet, buanégez)

d'une mesure fort habile qui recula d'un siècle la grande invasion, et assura quelques années de sécurité à l'Empire: pour arrêter les Barbares, ils résolurent de les cantonner dans la Gaule Septentrionale, et, en les attachant ainsi à l'Empire, d'élever une barrière durable contre les invasions à venir. Ce furent les Lètes, colonies barbares qui reconnaissaient la souveraineté nominale des Empereurs et jouissaient, à titre de fiet militaire, des terres qui leur avaient été concédées; en même temps qu'ils cantonnaient les Barbares, les Empereurs attiraient à prix d'argent les Franks, les Burgondes, les Alains, pour remplir les cadres vides de leurs légions.

sont les vieux mots d'origine celtique; les seconds (just, secretament, troublet, coler), qui ressemblent si fort au français, ne sont en effct que des mots français corrompus. - Je n'aurais point insisté sur une vérité aussi élémentaire, si au dix-huitième siècle d'aventureux esprits, frappés de cette ressemblance, n'en avaient aussitôt conclu que les mots comme troublet, just, coler, etc..., n'étaient point des importations françaises, mais bien l'origine même des mots français correspondants. Le Brigant, et l'illustre La Tour d'Auvergne aussi extravagant philologue que bon patriote, déclarèrent que la langue française venait du bas-breton. On les eût bien étonnés en leur prouvant que c'est le contraire qui est vrai, que ces mots (just, secretament, troublet, etc...), au lieu d'avoir donné naissance au français, lui avaient été empruntés, et que loi : d'être du celtique primitif, ce sont des mots français corrompus et affublés d'une terminaison celtique. - Ces folies étymologiques, que Voltaire appelait plaisamment la celto-manie, amusèrent le dix-huitième siècle aux dépens des Celtomanes; ne mettant plus de bornes à leurs divagations, les Celtomanes en vinrent à affirmer que le celtique était la langue du Paradis terrestre, qu'Adam, Ève et le premier serpent parlaient bas-breton. Ces erreurs regrettables ont eu un autre résultat plus fâcheux encore, celui de jeter sur les études celtiques un discrédit qu'elles ne méritent pas.

Il en résulta dans la langue latine vulgaire une invasion croissante de mots allemands, servant à désigner, comme il est naturel, les choses militaires. Dans son manuel de tactique, De re militari, Vegèce nous apprend que les soldats romains appelaient burgus (bourg), un ouvrage fortifié 1 : c'est le même mot que l'allemand Burg. Ainsi, près d'un siècle ayant l'invasion, des termes germaniques s'introduisaient déjà dans la langue latine; cette invasion linguistique sera bien autrement considérable, lorsque, cent ans plus tard, l'Empire d'Occident va disparaître. Avant de raconter l'influence qu'exerça sur la langue ce grand événement historique, revenons à la Gaule romaine; efforcons-nous de ressaisir les traits principaux et la physionomie du latin, pendant les derniers siècles de l'Empire.

Nous avons laissé \* la Gaule florissante et prospère moins d'un siècle après la conquête romaine. Le latin littéraire et le latin vulgaire y poursuivaient leur marche parallèle, l'un dans le peuple des villes et des campagnes, l'autre dans l'aristocratie et la classe moyenne. Au deuxième siècle, la plus brillante époque de la Gaule romaine, pendant que le latin populaire est dans l'ombre, le latin littéraire brille d'un vif éclat; avec les écoles gauloises fleurissaient, nous l'avons vu³, les avocats et les rhéteurs: et Juvénal ap-

<sup>1. «</sup> Castellum parvum quod burgum vocant, u

<sup>2.</sup> Voy. p. 19.

<sup>3.</sup> Voy. ci-dessus, p. 20.

pelle la Gaule « la nourrice des avocats, nutricula causidicorum. »

Au cinquième siècle, quelques années avant l'invasion barbare, la scène a bien changé; la position respective des deux idiomes est l'inverse de ce qu'elle était trois siècles auparavant : le latin littéraire se meurt; le latin populaire gagne rapidement du terrain, et cela bien avant que l'invasion de 407 ait porté à la Gaule le dernier coup: l'institution des curiales, en amenant la suppression de la bourgeoisie, porta aux lettres et au latin littéraire une funeste atteinte. A la fois administrateurs municipaux et percepteurs des impôts, les curiales étaient solidairement responsables de la rentrée des taxes : s'il y avait déficit ou insuffisance, les propres biens des curiales étaient saisis et vendus pour compléter la somme; réduits à la misère, la plupart s'enfuirent dans les bois, ou s'engagèrent volontairement comme esclaves.

Avec la destruction de la classe moyenne, les écoles se fermèrent de toutes parts, la culture littéraire cessa brusquement, et l'ignorance regagna bientôt tout le terrain qu'elle avait perdu. Dès lors l'usage du latin littéraire, du latin *ècrit*, de cette langue fixée par la littérature, et qui ne vivait que par tradition, se restreignit à l'aristocratie gallo-romaine, poignée d'hommes qui se transmettaient un idiome pétrifié et immobile, destiné à périr avec eux lorsqu'ils viendraient à disparaître. Cette fois encore le latin populaire bénéficia des pertes subjes par la langue littéraire.

Miné par ses excès fiscaux, l'Empire se soutient rependant quelques années encore, par la puissance de son administration, par la force inhérente à toute organisation régulière; mais l'heure dernière sonne enfin: les Franks, les Burgondes, les Alains, les Visigoths se précipitent sur l'Empire, et renversent d'un souffle ce colosse aux pieds d'argile: le monument que César avait élevé s'écroulait moins de cinq siècles après lui.

Dans cette tourmente, l'administration, la justice, l'aristocratie, les lettres disparurent : et le latin littéraire qui en était l'organe périt avec elles comme il était né, destiné à suivre toutes leurs vicissitudes <sup>1</sup>. Le latin vulgaire s'accrut alors de tout ce que perdit l'idiome littéraire et le supplanta entièrement. D'ailleurs, si nous n'avions point à cet égard tous les té-

Après l'invasion, sous les Mérovingiens, les fonctionnaires publics, les notaires, le clergé, trop ignorants pour écrire correctement le latin littéraire, méprisant trop le latin vulgaire pour l'employer dans leurs actes, jaloux d'ailleurs d'imiter le beau style des fonctionnaires romains, écrivirent dans « une sorte de jargon véritablement barbare qu' u'est point le latin classique, qui n'est pas non plus la

<sup>1. «</sup>L'invasion barbare (a très bien dit M. Meyer) est l'événement qui consacre d'une façon irrévocable la scission des deux idiomes ; le latin vulgaire, maître de la Gaule, et tout près de donner naissance au français; le latin littéraire, incompréhensible au peuple, langue morte confinée désormais dans le domaine des savants et qui n'aura aucune influence sur la formation de nos langues modernes. Par Grégoire de Tours, par Frédégaire, par la renaissance de Charlemagne, par la scolastique du moyen âge, le latin se perpétua dans les usages savants, et retrouva au seizième siècle commo une sorte de résurrection artificielle: il est encore de nos jours la langue de l'Église catholique, et jusqu'à ces dernières années il était, surtout en Allemagne, la langue des savants.»

moignages des écrivains contemporains, un fait capital suffirait à le démontrer : c'est que pour tous les cas où la même idée était exprimée par des termes différents dans le latin vulgaire et dans le latin littéraire, le français a toujours pris la forme populaire et délaissé la forme savante, preuve incontestable que le latin littéraire, confiné dans les hautes classes, naquit et mourut avec elles, et qu'il resta toujours ignoré du peuple : les exemples de ce fait sont innombrables :

| LATIN LITTÉRAIRE   | LATIN POPULAIRE     | FRANÇAIS                     |
|--------------------|---------------------|------------------------------|
| Hebdomas           | septimana           | semaine (vieux fr. sepmaine) |
| Equus<br>Verberare | caballus<br>batuere | cheval<br>battre             |
| Osculari ·         | battalia<br>basiare | bataille<br>baiser           |

langue vulgaire, mais où ces deux éléments sont étrangement amalgamés, la proportion du second croissant en raison directe de l'ignorance du scribe. » C'est ce jargon barbare qu'on appelle le bas-latin. Il a été la langue de l'administration française pendant toute la durée du moyen âge, jusqu'en 4539, où François 1er ordonna d'écrire tous les actes en langue française. - Le lecteur voit maintenant, et d'une façon nette, la différence du bas-latin et du latin vulgaire; l'un est la langue naturelle du peuple, l'autre n'est qu'une imitation, grossière et stérile, de la belle langue littéraire romaine. Le latin vulgaire a produit le français, le bas-latin n'a rien produit du tout, et n'a point eu d'influence sur la formation de notre langue. Cette distinction est capitale. - A côté du latin classique, du latin vulgaire, du bas-latin (mélange de l'un et de l'autre), il est encore une seconde espèce de bas-latin, postérieure au huitième, même au dixième siècle, je veux dire le latin du moyen age, reproduction servile du mot français (on en trouvera des exemples dans ce livre); ainsi missaticum avait donné message: les clercs transformèrent message en messagium. C'est là le véritable latin de cuisine.

| LATIN LITTÉRAIRE | LATIN POPULAIRE     | FRANÇAIS     |
|------------------|---------------------|--------------|
| Iter             | viaticum            | voyage       |
| Verti            | - tornare           | tourne?      |
| Urbs             | villa               | ville        |
| Os               | bucca               | bouche       |
| Felis            | catus               | chat         |
| Duplicar*        | duplare             | doubler      |
| Sinere           | laxare              | laisser      |
| Tentamen         | exagium             | essai        |
| Gulosus          | glutonem            | glouton      |
| Jus              | directus ou drictus | droit        |
| Minæ             | minaciæ             | menace       |
| Edere            | manducare           | manger       |
| Ignis            | focus               | feu          |
| Ludus            | jocus               | jeu          |
| Aula             | curtem              | cour, etc. 1 |

Ces exemples nous montrent combien il est inexact de dire que le français est du latin classique corrompu par un mélange de formes populaires; c'est le latin populaire lui-même à l'exclusion du latin classique. Il en fut de même en Italie et en Espagne, l'invasion barbare tua la langue latine classique; et du latin populaire naquirent l'italien, l'espagnol, le portugais, qui ne sont, comme le français, que le produit du lent développement de la langue vulgaire romaine <sup>2</sup>. C'est la cause de cette ressemblance frappante qu'on a souvent remarquée entre ces quatre idiomes, langues néo-

<sup>1.</sup> Nous aurons soin de marquer d'un astérisque \* les mots empruntés au latin vulgaire pour les distinguer du latin classique.

<sup>2.</sup> Gœthe, avec sa sagacité habituelle, disait déjà en 1775 : « Le français vient du latin populaire.»

latines, ou romanes (comme disent les Allemands): elles sont sœurs:

. . . . . Facies non omnibus una, Nec diversa tamen, qualem decet esse sororum.

En détruisant dans la Gaule l'administration impériale et en éteignant toute culture, les Germains, nous l'avons dit, avaient tué le latin littéraire au profit de la langue latine vulgaire : celle-ci, à son tour, allait absorber les vainqueurs, les forcer d'oublier leur propre langue pour adopter celle des vaincus, et montrer une fois de plus l'énergie de l'esprit romain et sa puissance d'assimilation.

Bien des motifs expliquent d'ailleurs comment les Franks abandonnèrent le francique pour le latin : en premier lieu le petit nombre des vainqueurs et la grande supériorité numérique des vaincus; les bandes frankes, qui comptaient un peu plus de douze mille hommes, étaient comme noyées au milieu des six millions de Gallo-Romains qui peuplaient la Gaule. D'ailleurs, si les Barbares n'avaient point reconnu le latin, quelle langue commune eussent-ils adoptée?il n'y avait point au cinquième siècle de langue allemande uniforme, mais autant de dialectes divers (le francique, le burgonde, le gothique, etc.) que de tribus envahissantes. Toutes ces raisons conduisaient à l'adoption du latin, cette nécessité fut confirmée par la conversion des Franks au christianisme, acte qui les obligeait au point de vue politique comme au point de vue religieux d'apprendre le latin.

Les Francs Neustriens s'empressèrent d'étudier la langue Gallo-romaine, et moins d'un siècle après l'invasion l'évêque de Poitiers Fortunat félicitait Charibert de ses succès dans la pratique du latin :

Qualis es in propria docto sermone loquela Qui nos Romano vincis in eloquio?

A Strasbourg, en 842, Louis le Germanique prête serment en français devant l'armée de Charles le Chauve, preuve certaine que les soldats carlovingiens ne comprenaient plus l'allemand. Lorsqu'au siècle suivant Rollon, duc des Normands, jure fidélité à Charles de France, il avait à peine commencé la formule sacramentelle By Got (au nom de Dieu), dans son idiomegermanique, que toute l'assemblée des seigneurs éclata de rire; il fallait que l'allemand fût bien profondément oublié pour paraître aussi ridicule et aussi barbare.

Il est inutile de multiplier ces témoignages qui nous prouvent avec quelle rapidité les conquérants désapprirent leur langue maternelle: mais si l'allemand ne parvint pas à supplanter le latin, il lui causa néanmoins un grave dommage, en le forçant d'adopter un grand nombre de mots germaniques pour désigner les institutions nouvelles que les Franks apportaient avec eux: cette intrusion d'ailleurs était nécessaire. Comment traduire en latin des idées telles que celles de vassal, alleu, ban, mall, fief? En remplaçant l'organisation monarchique, unitaire, centralisatrice de l'Empire romain, par le régime tout féodal des tribus germaines, les conquérants barbares durent introduire

du même coup dans la langue latine les mots nécessaires à leurs innovations; aussi tous les termes relatifs aux institutions politiques ou judiciaires, et les titres de la hiérarchie féodale, sont-ils d'origine germanique: ainsi les mots allemands tels que mahal, bann, alod, skepeno, marahscalh, siniscalh, etc., introduite par les Francs dans le latin vulgaire, devinrent respectivement bannum, mallum, alodium, skabinus, mariscallus, siniscallus, etc., et passèrent au français, quelques siècles après, comme tous les autres mots latins, où ils donnèrent mall, ban, alleu, échevin, maréchal, sénéchal, etc.

Il en est de même, et dans une plus forte proportion, des termes de guerre. Les Franks, qui ne reconnaissaient qu'une seule profession digne d'un homme libre, celle des armes, conservèrent longtemps l'important privilége de former la classe guerrière: et les Gallo-Romains importèrent dans la langue latine ces termes de combat qu'ils entendaient chaque jour prononcer autour d'eux; tels sont: haubert (halsberc), heaume (helm), auberge (heriberga), guerre (werra), etc. On évalue à plus de neuf cents les mots germaniques introduits dans la langue latine par l'invasion barbare et passés de là en français. Cette immixtion germanique n'atteignit que le vocabulaire latin et laissa la syntaxe intacte; elle ne fut guère qu'une perturbation accidentelle et superficielle.

Le latin vulgaire n'en fut pas moins profondément modifié par cette masse de mots barbares introduits brusquement dans la langue; tandis que son vocabulaire s'éloignait ainsi de plus en plus du latin littéraire, sa syntaxe contribuait encore moins à l'en rapprocher. Les tendances analytiques qui se sont développées dans les langues modernes, et qui consistent à remplacer les cas par l'emploi des prépositions de et ad pour marquer la possession et le but, y apparaissent pleinement : là même où le latin littéraire disait : do panem Petro, equus Petri, le latin vulgaire disait : dono panem ad Petrum, caballus de Petro; il en est de même pour les verbes, et l'on verra dans ce livre 1 comment le latin vulgaire créa les auxiliaires pour le service de la conjugaison.

Ainsi modifié comme syntaxe, ainsi accru comme vocabulaire, le latin vulgaire était décidément une langue nouvelle profondément distincte du latin littéraire; c'est en réalité un idiome tout à fait différent, que les beaux esprits des temps mérovingiens appellent dédaigneusement langue romane rustique, c'est-à-dire latin des paysans (lingua romana rustica), en attendant qu'il se nomme langue française.

C'est si bien une langue nouvelle et tout à fait distincte du latin, que l'usage en est attesté de bonne heure par des témoignages nombreux; c'est par les écrivains ecclésiastiques que nous avons les preuves les plus anciennes de l'existence du français : il n'en pouvait être autrement; par les missionnaires et les prêtres, l'Église s'adressaitau peuple, et, pour en être comprise, devait lui parler son langage; dès 660, nous

<sup>1.</sup> Voy. page 198.

voyons que saint Mummolin fut élu évêque de Noyon, « parce qu'il était familier non-seulement avec l'allemand, mais aussi avec la langue romane 1. » On lit dans la Vie de saint Adalhard, abbé de Corbie (750), qu'il prêchait en langue vulgaire « avec une abondance pleine de douceur, » et son biographe exprime plus nettement encore cette distinction du latin langue savante, et du roman ou langue du peuple, lorsqu'il ajoute: « Saint Adalhard parlait-il en langue vulgaire, « c'est-à-dire en langue romane, on eût dit qu'il ne « savait que celle-là; s'il parlait en langue allemande, « il brillait encore plus; enfin, quand il employait la « langue latine, il s'exprimait avec plus d'élégance en- « core que dans les autres 2. »

Ainsi du vivant de Charlemagne, ce passage nous le prouve, le peuple ne comprenait plus le latin, et dès cette époque l'Église adressait au peuple des homélies et des instructions en français. Par un hasard heureux et une bonne fortune pour l'histoire de notre langue, nous avons conservé sinon un fragment de traduction de la Bible, du moins un glossaire explicatif des mots les plus difficiles. Ce fragment, connu sous le nom de Gloses de Reichenau 3, et qui remonte à 768 environ (l'année même où Charlemagne monta sur le trône),

<sup>1.</sup> a Quia prævalebat non tantum in teutonica, sed etam in romana lingua.

<sup>2.</sup> a Qui si vulgari, id est romana lingua, loqueretur, omnium aliaa rum putaretur inscius; si vero teutonica, enitebat perfectius; si a latina, in nulla omnino absolutius.» (Acta Sanctorum, I, 416.)

<sup>3.</sup> Il a été découvert en 4863, par M. Holtzmann, dans un manuscrit de la bibliothèque de Reichenau.

est très-précieux pour l'historien de la langue; les mots sont disposés sur deux colonnes; à gauche le texte latin de la Bible, à droite traduction en français:

TEXTE
DE LA BIBLE.

Minas (menaces),
Galea (heaume),
Tugurium (cabane),
Singulariter (seulement),
Cæmentarii (macons),

Sindones (linceul),

Sagma (somme),

Manatces
Helmo
Cabanna
Solamente
Macioni
Linciolo
Soma, etc....

TRADUCTION FRANÇAISE

Cepatois, pour grossier qu'ilsemble, n'en est pasmoins d'un haut intérêt: c'est le premier monument écrit qui nous reste de notre langue, et il est vieux de onze cents ans; j'ai placé entre parenthèses, à côté du texte de la Bible, la traduction en français moderne; le lecteur pourra d'un coup d'œil mesurer la distance qui sépare cette langue encore informe et à peine dégagée des langes latins de l'idiome de Voltaire.

Ce fragment confirme en outre, par une preuve de fait, preuve palpable et incontestée, ce que nous savions déjà par des témoignages indirects, à savoir, que le peuple parlait français au temps de Charlemagne, et que le fier conquérant germain a dû lui-même s'essayer à parler français.

Tandis que les Eginhard, les Alcuin, les Angilbert et les beaux esprits du temps affectaient de mépriser ce patois informe, qui devait être un jour le français, et lui préféraient la langue latine, l'Église, qui n'avait pas craint la première d'employer la langue vulgaire, comprit toute l'importance de ce fait accompli : au lieu de l'opposer avec mépris à la langue latine, elle vit que les conséquences de la naissance de cette langue nouvelle ne pouvaient être retardées, et les mit habilement à profit. Elle s'était bornée jusque-là à tolérer, à encourager même l'étude du français chez les prêtres et les missionnaires, presque toujours en communion avec le peuple. Des les dernières années du règne de Charlemagne, l'Église fit plus encore; elle imposa au clergé l'étude de la langue vulgaire, mesure nécessaire puisque le peuple ne comprenait plus le latin. En 813, le concile de Tours enjoignit aux prêtres d'expliquer les Saintes Écritures en français, et ordonna de prêcher désormais en langue française.

L'Église reconnaissait ainsi l'existence du français, et la mort du latin dans le peuple, comme un fait accompli; et elle s'efforça d'en poursuivre sans retard les résultats, avec cette persévérance qui lui est habituelle. Après le concile de Tours, ceux de Reims (813), de Strasbourg (842), d'Arles (851), renouvelèrent sans relâche l'injonction de prêcher en français, jusqu'à ce que la langue vulgaire fût en tous lieux substituée au latin. Sous le tout-puissant patronage de l'Église, l'usage du français gagna rapidement du terrain, et vingt-cinq ans environ après la mort de Charlemagne, nous voyons le français employé comme

<sup>1.</sup> Charlemagne, qui entretenait avec l'Église des rapports constants, eut certainement connaissance de ces prescriptions, s'il ne les a point inspirées.

langue des négociations politiques dans les fameux serments de Strasbourg que prêtèrent Louis le Germanique à son frère Charles le Chauve, et l'armée de Charles le Chauve à Louis le Germanique, au mois de mars de l'année 842. Le neveu de Charlemagne, Nithard, nous les a conservés dans son Histoire des Francs, qu'il écrivit vers 843, par ordre de Charles le Chauve, dont il était le confident. Les voici l'un et l'autre tels qu'ils nous ont été transmis :

### I. SERMENT DE LOUIS LE GERMANIQUE.

Pro Deo amur, etpro christian poblo et nostro commun salvament, d'ist di en avant, in quant Deus savir et podir me dunat, si salvarai eo cist meon fradre Karlo et in adjudha et in cadhuna cosa, si cum om per dreit son fradra salvar dist, in o quid il mi altresi fazet; et ab Ludhernul plaid numquam prindrai, qui meon vol cist meon fradre Karle in damno sit.

### II. SERMENT DES SOLDATS DE CHARLES LE CHAUVE.

. Si Lodhuwigs sagrament, que son fradre Karlo jurat, conservat, et Karlus meos sendra de sua part non

alut o

<sup>4.</sup> Traduction: Pour l'amour de Dieu et pour le salut du peuple chrétien et notre commun salut, de ce jour en avant, autant que Dieu me donne savoir et pouvoir, je sauverai mon frère Charles et en aide et en chaque chose (ainsi qu'on doit, selon la justice, sauver son frère), à condition qu'il en fasse autant pour moi, et je ne ferai avec Lothaire aucun accord qui, par ma volonté, porte préjudice à mon frère Charles ici présent.

tos tanit, si io returnar non l'int pois, ne io, ne neuls cui eo returnar int pois, in nulla adjudha contra Lodhuwig nun li iv er<sup>1</sup>.

Les serments sont, après les Gloses de Reichenau\*

le plus ancien monument de la langue française : ils
sont comme elles d'une valeur inappréciable pour
l'étude de nos origines linguistiques; on y surprend en
quelque sorte sur le fait le travail de la transformation du latin, et j'en ferai ressortir tout l'intérêt et
l'utilité dans le cours du présent livre : bornons-nous,
quant à présent, à constater (bien que cette preuve
soit inutile après tant d'autres) que l'armée des Franks
ne comprenait plus ni le latin, ni l'allemand, puisque
l'empereur d'Allemagne, Louis le Germanique, dut
prêter serment en français.

Dès lors la langue vulgaire se substitue, pour toujours, au latin que le peuple n'entendait plus; usité depuis deux siècles à l'exclusion de l'idiome romain, officiellement reconnu en 813 par l'Église, en 842 par l'administration, le français croît en importance, et, peu de temps après les serments de Strasbourg, il s'élève à la poésie. Au neuvième siècle nous trouvons une cantilène en vers français, sur le martyre de sainte Eulalie; au dixième siècle, deux poëmes assez courts

<sup>4.</sup> Traduction: Si Louis garde le serment qu'il a juré à son frère Charles, et que Charles mon maître, de son côté, ne le tienne pas, si je ne l'en puis détourner, ni moi, ni nul que j'en puis détourner, ne lui serai en aide contre Louis.

<sup>2</sup> Voyez p. 34.

l'un sur la Passion de Jésus-Christ, l'autre sur la Vie de saint Léger d'Autun: tels sont nos premiers monuments poétiques, textes précieux pour l'histoire de la langue, plus précieux encore pour celle de la poésie française, qui reconnaît ici son origine et ses premiers bégaiements.

Le neuvième et le dixième siècle, qui assistent à la fix malheureuse des derniers Carlovingiens, sont en apparence stériles et désolés; ils semblent au premier abord tout à fait vides et inutiles à l'humanité. C'est cependant l'époque la plus féconde de notre vie nationale; c'est le moment où se constitue la nationalité francaise, et avec elle naissent dans l'ombre la langue, la poésie, l'art chrétien. Toutes ces grandes choses sont nées en dehors du pouvoir royal et à son insu, d'une sorte de fermentation populaire. Les prétentieux chroniqueurs latins de ce temps nous racontent comment la royauté décrépite des Carlovingiens achevait de mourir; ils ne nous disent pas, ils n'ont pas su voir quelle vie puissante, quelle force créatrice animait au dixième siècle les dernières couches de la société et les rendait fécondes1.

<sup>4.</sup> Cette naissance du français ea un temps pleinement historique et qui nous est bien connu est d'une importance capitale: ce fait nous montre comment ont pu naître et se former les langues telles que le latin et le grec, que nous ne connaissons qu'à l'âge adulte et dont nous ignorons l'enfance etle développement; et quand, dans nos livres d'histoire racontant longuement les combats obscurs des princes mérovingiens, on ne donne aucun détail sur ce grand événement, il est clair que la vraie histoire n'a pas encore pénétré dans l'enseignement.—
Voy. Littré, Histoire de la langue française, I, 260, — et la Revue des Deux-Mondes, 45 février 4867.

Dès le dixième siècle, la nationalité française est consacrée par les progrès du français, puisqu'un peuple n'est lui-même que du jour où il possède en propre un langage; la domination romaine s'est abîmée depuis longtemps; les invasions barbares sont à jamais terminées 1. Sur les débris de l'empire carlovingien, tentative grandiose et vaine, vivra pendant six siècles la féodalité, apportant avec elle une forme sociale nouvelle, intermédiaire de l'esclavage antique, et de la liberté moderne.

A mesure que se répand l'usage de la langue française, la connaissance du latin, jusque-là générale dans les hautes classes, devient de plus en plus rare. Hugues Capet ne savait que le français: lors de son entrevue avec l'empereur d'Allemagne, Othon II, celui-ci parlant latin, Hugues dut recourir à un des évêques de sa suite, qui lui servit d'interprète. Dès le onzième siècle, le latin cesse d'être usuel dans les monastères, où il avait toujours été fort répandu; beaucoup de prêtres ne connaissent plus que le français.

Le latin est délaissé par les hautes classes, comme il l'était par le peuple depuis trois siècles: la langue française est hors de page.

<sup>4.</sup> La dernière invasion barbare fut close au dixième siècle par la soumission des Normands et leur établissement en Neustrie. La supériorité numérique du côté des Neustriens absorba les envahisseurs; les Normands, qui parlaient un idiome scandinave, oublièrent leur propre langue pour adopter le français que parlaient les vaincus; et un siècle après la mort du duc Rollon, la Normandie était réputée pour l'élégance de son français, comme autrefois la Gaule romaine pour l'excellence de ses rhéteurs et de ses grammairiens.

développe, du onzième au treizième siècle, une littérature poétique, pleinement originale; une poésie lyrique gracieuse ou brillante, une poésie épique grandiose et dont la Chanson de Roland reste l'expression la plus parfaite. L'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, s'approprient nos poëmes et nos romans, les traduisent ou les imitent. Cet enthousiasme des étrangers au douzième siècle, analogue à l'admiration de l'Europe, au dix-septième siècle, pour notre littérature, est la meilleure preuve de son originalité artistique. Ce serait un beau chapitre d'histoire littéraire à traiter, que celui de l'Influence de la littérature française à l'étranger. Pour qui l'entreprendra, le douzième siècle au moyen âge, le dixhuitième siècle dans les temps modernes, seront les principaux et les meilleurs représentants de notre génie national.

En même temps que notre littérature, notre langue s'imposait, depuis le treizième sècle, aux nations voisines comme elle fit plus tard au siècle de Voltaire.

La conquête normande a implanté le français en Angleterre; en Allemagne, l'empereur Frédéric II et sa cour cultivent la poésie française. En Italie, l'usage du français est général; c'est en français que le Vénitien Marco-Polo raconte ses voyages, que le maître de Dante, Brunetto Latini, écrit son Trésor de sapience, « parce que, dit-il, le françois est le plus délitable (délectable) langage et le plus commun (le plus répandu). De toutes les parties de l'Europe, les étudiants accouraient à l'Université de Paris, et deux mau-

vais vers latins du moyen âge nous témoignent de cette célébrité:

Filii nobilium, dum sunt juniores, Mittuntur in Franciam fieri doctores.

C'était un usage si répandu, et une mode si générale, qu'un moine italien, Benvenuto de Imola, disait à la fin du quatorzième siècle : « Je m'étonne et je m'indigne quand je vois toute notre noblesse italienne s'efforcer de copier les mœurs et les usages de la France, dédaigner leur langue pour celle des Français, et n'admirer que leurs livres. »

Qu'était donc ce français que l'Europe du treizième siècle s'estimait si fort honorée d'apprendre? Nous avons raconté son succès et son influence à l'étranger; mieux eût valu commencer par le faire connaître au lecteur: reprenons notre langue à sa source, le latin populaire, et voyons ce qui advint quand la Gaule romaine échappa au joug impérial.

On sait que la cause première des altérations phoniques, et des transformations du langage, réside dans la structure de l'appareil vocal, en un mot dans la différence de prononciation: celle-ci résulte de la différence des races. Introduit en Italie, en Gaule, en Espagne, parlé par trois races distinctes de trois manières différentes, le latin se décomposa, nous l'avons vu, en trois langues correspondant aux trois peuples qui le parlaient. En Gaule, le latin populaire se trouvant en présence de deux races rivales, celle du Nord, celle du Midi, donna lieu à deux idiomes dis-

tincts: celui du Midi ou langue d'Oc, celui du Nord ou langue d'Oil. Ces noms bizarres proviennent de l'habitude fréquente au moyen âge, de désigner les langues par le signe de l'affirmation. Ainsi Dante appelle-t-il l'italien langue de si, de même les noms du français du Nord, langue d'Oil, et du français du Midi, langue d'Oc, viennent de ce que oui était oil au Nord, oc au Midi.

La langue du Nord ou langue d'oil, à son tour, se trouvant en présence de populations ou sous-races distinctes, très-caractérisées dans leurs variétés et leurs différences (les Normands, les Picards, les Bourguignons, etc..., qui prononçaient chacun le latin à leur manière), se scinda à son tour en autant de dialectes qu'il y avait de centres indépendants: scission d'autant plus aisée qu'il n'y avait point, comme au-

!. Si l'on tire une ligne de la Rochelle à Grenoble, on aura tracé la démarcation des deux langues, et fixé leurs frontières; au nord de cette ligne le domaine de la langue d'oil, au sud celui de la langue d'oc. On comprend bien que cette délimitation ne comporte pas la rigueur d'une opération cadastrale.

La Langue d'oc ou, comme disent plus volontiers les modernes, le provençal (d'une des régions les plus importantes de son domaine) se développa du dixième au onzième siècle, parallèlement à la langue du Nord: bien que ce ne soit pas ici le lieu d'étudier cette intéressante histoire, disons cependant que le provençal fournit principalement

au douzième siècle une brillante littérature lyrique.

La rivalité des méridionaux et des hommes du Nord, qui se termine par la guerre des Albigeois et la défaite du Midi, porta le coup de mort à cette littérature. En 4272, le Languedoc passe à la France, et l'introduction du français suit de près cette annexion. Les patois pròvençaux, languedociens et gascons qui persistent aujourd'hui dans nos campagnes du Midi, ne sont que les débris de cette langue d'oc qui jeta pendant deux siècles un si vif éclat.

jourd'hui, une capitale du royaume qui pût imposer au pays la règle du bon ton et le modèle du beau langage. En brisant le royaume unifié des Romains et de l'empire Carlovingien, le système féodal morcela la Gaule en une foule de principautés locales qui possédaient autant de capitales, petits centres politiques, littéraires et administratifs, ayant en propre leur langue, leurs mœurs et leurs coutumes.

En Normandie ou en Picardie, par exemple, tous les actes officiels, aussi bien que les œuvres littéraires, étaient rédigés en normand ou en picard, et le dialecte de l'Ile-de-France, ou, comme on disait alors, le français, y était presque regardé comme un idiome étranger. La séparation politique contribua, on le voit, à affermir encore cette division de la langue en dialectes, division qui avait sa cause première dans la différence des races.

Notre langue comprenait, au moyen âge, quatre dialectes principaux: le normand, le picard, le bourguignon, et le français au centre du triangle formé par ces trois provinces. Le français, je le répète, n'était à l'origine que le dialecte de la province nommée Ile-de-France, et n'avait au dehors aucune espèce d'influence. Ces quatre dialectes, égaux en pouvoir et en influence, présentaient entre eux des différences si tranchées, que les étrangers eux-mêmes en étaient frappés: Roger Bacon, qui avait voyagé en France en 1240, cherchant,

<sup>4.</sup> Au moyen âge on entendait par Français les habitants de l'Île-de-France.

dans son Opus Majus, à montrer ce que peuvent être les dialectes d'une langue, prend la nôtre pour exemple: « Souvent, dit-il, la même langue se divise en plusieurs dialectes, comme cela a lieu en France, où les Normands, les Français, les Picards et les Bour guignons emploient chacun un dialecte différent <sup>1</sup>. Ce témoignage d'un étranger du treizième siècle, nous dispense d'insister davantage.

Ces différences dialectales, comme dans les dialectes grecs, ne portaient point sur la syntaxe de la langue, mais sur la forme des mots qui étaient nettement définis pour chaque dialecte : ainsi le mot latin amabam était au douzième siècle, chez les écrivains bourguignons, amève, chez les Français amoie, amoue chez les Normands.

Profitons de cet exemple pour remarquer combien la langue latine se contracte et s'assourdit à mesure qu'elle s'éloigne du Midi. Le mot latin est ici un thermomètre très-sensible qui s'abaisse de plus en plus, en montant vers le Nord, par une série de modifications continues et non point par un écart brusque ou un saut précipité. En voyant les teintes de la langue se succéder sans brusque interruption, par des dégradations lentes à mesure qu'on passe d'un climat à un autre, on en conclut qu'il y a là un fait naturel,

<sup>1. «</sup> Nam et idiomata variantur ejusdem linguæ apud diversos, sicpatet de lingua gallicana quæ apud Gallicos et Normannos et Pitardos et Burgundos multiplici variatur idiomate. Et quod propriè dicitur in idiomate Picardorum horrescit apud Burgundos, imo apud Gallicos viciniores. » (Opus Majus, III, 44.)

que les langues comme les plantes se modifient sous l'influence du climat, en un mot que le climat est, comme disent les Allemands, un des facteurs du langage.

Au moyen âge, les quatre dialectes de la langue d'oil (comme autrefois en Grèce les quatre dialectes ionien, éolien, attique, et dorien) produisirent quatre littératures distinctes; le moindre commerce avec les auteurs de ce temps nous permet de reconnaître s'ils sont Normands, Français ou Bourguignons, en un mot à quelle province et à quel dialecte ils appartiennent. - La France littéraire du douzième siècle est, on le voit, profondément différente de la nôtre. Tandis qu'ici une langue unique s'offre comme un modèle de perfection aux efforts de tous les écrivains, nous voyons dans la France de Philippe Auguste quatre langues distinctes, officielles, égales en importance, chacune ayant dans sa province une royauté absolue et un pouvoir sans partage. Comment s'est opérée cette réduction de quatre langues à une seule, et pourquoi le dialecte de l'Ile-de-France a-t-il été adopté comme langue commune plutôt que le normand et le bourguignon? Autant de questions que l'histoire de la langue va résoudre.

En morcelant la France, le système féodal avait entretenu, par l'indépendance politique des provinces, leur indépendance linguistique et littéraire; mais il était clair que du jour où le système féodal disparaîtrait au profit d'une monarchie une et centrale, les dialectes seraient entraînés dans sa chute, et supprimés au profit d'une langue commune. Il était évident d'autre part qu'on prendrait pour type de la langue commune le dialecte de la province qui avait asservi les voisines, et absorbé la France entière.

Ce choix devait donc dépendre des événements politiques; l'usurpation d'Hugues Capet, duc de France, en décida et fixa la capitale future à Paris. Au onzième siècle et au douzième, les rois Capétiens, humbles seigneurs de l'Ile-de-France et de l'Orléanais, sont dépourvus de toute influence hors des limites du domaine royal: les dialectes sont en pleine vigueur et jouissent d'une valeur littéraire égale, sans qu'aucun d'eux, pas plus le français que le bourguignon, soit en droit de s'arroger la primauté; mais dès le milieu du treizième siècle, le domaine des Capétiens s'accroît, et parallèlement commence à s'étendre l'influence du dialecte français. Les seigneurs de l'Ile-de-France luttent vaillamment contre leurs voisins et s'agrandissent à leurs dépens. Dès l'année 1101, Philippe Ier achète le Berry; un siècle après, la Picardie est cédée à Philippe Auguste qui confisque la Touraine en 1203, la Normandie en 1204; le domaine royal s'annexe successivement le Languedoc en 1272, la Champagne en 1361.

En même temps que le duc de France supplante dans chaque province nouvelle les anciens seigneurs, le dialecte français suit sa marche triomphante et chasse les dialectes indigènes des provinces conquises. En Picardie, par exemple, le français s'établit à la place du picard, en le remplaçant d'abord dans les

actes officiels, émanant des agents du vainqueur, c'est-à-dire des Français, puis bientôt dans les écrits et les œuvres littéraires, enfin dans le langage des gens de bon ton.

Rebelle à cette invasion, le peuple seul garde son ancien langage et refuse d'accepter le français. Cessant tout à coup de s'écrire, le picard, livré alors à des altérations incessantes, descend du rang de dialecte (c'est-à-dire de langue écrite et parlée), à celui de patois, c'est-à-dire d'idiome simplement parlé, et que ne reconnaît plus la langue française.

C'est ainsi que le dialecte picard, le normand et le bourguignon furent en moins de trois siècles supplantés par le dialecte de l'Ile-de-France, et tombèrent à l'état de patois, dans lesquels une étude attentive reconnaît encore aujourd'hui les caractères que nous offrent les anciens dialectes dans les œuvres littéraires du moyen âge. Les patois ne sont donc point, comme on le croit communément, du français littéraire corrompu dans la bouche des paysans : ce sont les débris des anciens dialectes provinciaux, que les événements politiques ont fait déchoir du rang de langues officielles, littéraires, à celui de langues purement parlées. L'histoire des patois nous montre leur importance pour l'étude de la langue française, et l'on ne saurait trop louer l'Académie des Inscriptions de proposer ses prix aux meilleurs travaux sur nos patois.



sure; l'indépendance provinciale protesta, et la résistance se manifesta par l'introduction dans le dialecte français d'un certain nombre de formes empruntées nux dialectes vaincus. On observe, dans le français noderne, plus d'un mot qui remonte au dialecte normand ou au bourguignon : ces empreintes sont en désaccord avec l'analogie propre du français, et c'est ce qui les rend encore reconnaissables aujourd'hui. « Pour nous, l'habitude masque ces disparates; mais dès qu'on se familiarise avec les dialectes français du moven âge, ou découvre bien vite les amalgames qui se sont faits, » confusions regrettables qui détruisent la régularité et la belle analogie du langage. Ainsi le c dur des latins, avait donné ch dans le dialecte de l'Ile-de-France, c dans celui de Picardie. Campus. carrus, cantare, carta, castellum, catus, campania, cappa, cancellus, cancer, carrivare, etc..., étaient chez les Français champ, char, chanter, charte, chastel, chat, champagne, chappe, chancel, chancre, charger, - chez les Picards, camp, car, canter, carte, castel, cat, campagne, cappe, cancel, cancre, carguer, etc.... Oui ne voit aussitôt, en comparant ces deux tableaux, que si la langue moderne adopte les formes du dialecte français et délaisse celles du picard, cet abandon n'a point été absolu; et que si, dans la majorité des cas, elle abandonne le picard pour le français, dans quelques autres, heureusement fort rares, elle a fait l'opération contraire? Elle a délaissé le mot champagne qui était de l'Ile-de-France, et lui a préféré la forme picarde campagne. Enfin, dans un petit nombre de cas, elle a admis à côté l'une de l'autre la forme picarde et la française, mais en assignant à chacune d'elles un sens spécial et distinct, alors qu'elles n'étaient au fond qu'un seul et même mot : ainsi campus, champ et camp, — cappa, chappe et cappe, — cancellus, chancel et cancel, — carta, charte et carte, — capsa, châsse et caisse, — castellum, château (chastel) et castel, — carricare, charger et carguer, etc., où l'on voit la forme picarde persister à côté de la forme française. — Je ne puis m'arrêter, dans cette revue rapide, à montrer quelle a été aussi la part du normand et du bourguignon dans la formation de notre langue; j'en ai dit assez pour appeler l'attention du lecteur sur ce curieux phénomène.

En résumé, on voit que la marche de la langue et celle de la nation sont parallèles, et qu'elles ont subi l'une et l'autre la même révolution: il y a des dialectes tant que les grands fiefs subsistent: il y a des patois quand l'unité monarchique absorbe ces centres locaux; la centralisation progressive dans le gouvernement et la création d'une capitale donnent l'ascendant à un des

<sup>1.</sup> Les doubles formes telles que fleurir et florir, grincer et grincher, attaquer et attacher, charger et carguer, écorcher et écorcer, laisser et lâcher, charrier et charroyer, plier et ployer, sont aussi dues à des influences dialectales, et ne sont au fond que les mêmes mots dans des dialectes diffèrents. Il est plaisant, maintenant que l'histoire de la langue nous a fourni cette explication, de voir les grammairiens philosophes décrèter que plier et ployer sont deux mots d'origine diffèrente, et créer entre les deux des distinctions tout à fait artificielles, et que dément l'étude de notre ancienne langue.

dialectes, non sans quelque influence de tous les autres sur celui qui triompha. Cette révolution est achevée au quatorzième siècle; la monarchie, humble et chétive trois siècles auparavant, est devenue prépondérante, et avec elle le dialecte de l'Ile-de-France; c'est à ce moment que les dialectes cessent d'exister en France: les patois en prennent la place; la langue française naît à l'històire.

On peut résumer cette longue histoire de notre langue en disant que le latin vulgaire, transporté en Gaule, donna huit siècles après la langue d'oil, dont un des dialectes, celui de l'Ile-de-France, supplanta les autres, et devint au quatorzième siècle la langue française 1. Dans les autres pays latins, le même phéno-

<sup>4.</sup> On voit maintenant de quels éléments notre langue est formée. C'est une combinaison du latin populaire et d'un élément germanique assez fort importé au cinquième siècle, et dans laquelle on retrouve quelques bien faibles traces celtiques. - Au français une fois né s'adjoignirent, vers le treizième siècle, quelques éléments orientaux; au seizième siècle un certain nombre de mots italiens et espagnols ; au dix-neuvième plusieurs expressions d'origine anglaise (sans parler ici des mots scientifiques tirés des langues anciennes et introduits en français par les sayants principalement au seizième et au dix-neuvième siècle.) Les éléments orientaux (je traiterai des autres à leur place, page 56-66) appartiennent à l'hébreu et à l'arabe. C'était un thème favori des anciens étymologistes de dériver toutes les langues de l'hébreu : les travaux des philologues modernes ont montré le néant de toutes ces rèveries: et le résultat le plus important de la science moderne a été de découvrir cette loi invariable: que les élé ments des langues correspondent aux éléments des races. Or nous sommes d'une race tout à fait différente de la race juive, et les rapports du français et de l'hébreu doivent être illusoires : ils sont en effet purement accidentels, Lorsque saint Jérôme traduisit l'Ancien Testament' de l'hébreu en latin, il transporta dans sa traduction plusieurs mots hébreux dont l'équivalent n'existait point dans la langue latine, tels que seraphim, cherubim, gehennon, pascha, etc., et du latin

mène s'est produit; la succession est allée des dialectes provinciaux à une langue commune: c'est ainsi que le toscan en Italie, le castillan en Espagne, supplantèrent tes autres dialectes, et que l'andalous et le navarrais d'une part, le milanais, le vénitien et le sicilien de l'autre, tombèrent du rang de dialectes écrits, où ils étaient au moyen âge, àcelui de patois, comme cela eut lieu chez nous pour le picard et le hourguignon.

Qu'était donc ce français du treizième siècle, intermédiaire du latin des paysans romains et de la langue de Chateaubriand? Étudions un instant sa constitution et ses formes pour nous rendre compte du chemin que le latin vulgaire a parcouru depuis la chute de l'Empire, et de la distance qui le sépare encore du français moderne.

ecclésiastique ils passèrent cinq siècles plus tard au français (chérubin, séraphin, gêne, pâque); mais c'est du latin que nous les avons appris, et l'on peut dire que l'influence directe de l'hébreu sur le français a été nulle; il en est de même pour l'arabe, dont les rapports avec le français ont été tout fortuits : sans parler des mots qui expriment des choses purement orientales, tels qu'Alcoran, bey, cadi, caravane, derviche, firman, janissaire, narghilé, odalisque, pacha, sequin, sérail, sultan, visir, etc..., et qui nous viennent directement d'Orient par les voyageurs, le français reçut au moyen âge plusieurs mots arabes venus d'une autre source : l'influence des croisades, le grand mouvement scientifique arabe qui jeta un si viféclat, l'étude des philosophes orientaux, fort répandue en France du douzième siècle au quatorzième, enrichirent notre vocabulaire de mots relatifs aux trois sciences que les Arabes cultivèrent avec succès, à l'astronomie (azimuth, nadir, zénith), à l'alchimie (alcali, alcool, alambic, alchimie, élixir, sirop), aux mathématiques (algèbre, zéro, chiffre); encore ces mots, exclusivement savants, ne sont-ils point venus directement de l'arabe au français, mais de l'arabe au latin scientifique du moven âge, qui les a transmis au français. En somme, l'influence des langues orientales sur notre idiome n'a rien eu de populaire, et leur part dans la formation de notre langue est, on le voit, bien insignifiante et tout à fait accidentelle.

On sait que la grande différence qui distingue le latin de notre langue présente est que le français exprime le rapport des mots par leur ordre, tandis que le latin l'exprime par leur forme. L'idée ne change point enlatin si au lieu de dire: canis occidit lupum, on dit: lupum occidit canis; elle devient tout autre en français si l'on dit: le chien tua le loup, ou le loup tua le chien; en un mot le français reconnaît le sens du mot à sa place; le latin, à sa désinence: ce qui frappe tout d'abord est que le latin possède une déclinaison, et que le français n'en a point. Le français a donc abandonné en chemin la déclinaison latine. Comment cette perte estelle advenue; le latin a-t-il toujours eu six cas, le français n'en a-t-il jamais eu plus d'un? C'est à l'histoire qu'il appartient de résoudre ce problème.

147

La tendance à simplifier et à réduire le nombre des cas se fit sentir de bonne heure dans la langue latine vulgaire; les cas exprimaient des nuances de la pensée trop délicates et trop subtiles pour que l'esprit grossier des Barbares pût se complaire dans ces fines distinctions. Incapables de manier cette machine savante et compliquée de la déclinaison latine, ils en fabriquèrent une à leur usage, simplifiant les ressorts et réduisant le nombre des effets, quittes à reproduire plus souvent le même; dès le cinquième siècle, c'est-à-dire bien avant l'apparition des premiers écrits en langue française, le latin vulgaire réduisit à deux les six cas du latin classique: le nominatif pour indiquer le sujet; pour indiquer le régime, il choisit comme type l'accusatif qui revenait le plus fréquemment dans le discours. Dès lors la

déclinaison latine fut ainsi constituée : un cas sujet, muru-s;—un cas régime, muru-m. Quand le latin vulgaire
devint le français, cette déclinaison à deux cas persista,
et fut la base de la grammaire française pendant la
première moitié du moyen âge; l'ancien français eut à
chaque nombre deux cas distincts, l'un pour le régime, l'autre pour le sujet. Ainsi l'ancien français
était à l'origine une langue demi-synthétique, intermédiaire exact du latin, langue synthétique, au français,
langue analytique.

On verra dans ce livre 'quelles furent les destinées et les vicissitudes de cette déclinaison; comment, après avoir triomphé jusqu'au treizième siècle, elle disparut au quatorzième, faisant place, dès le quinzième siècle,

à la construction moderne 2.

La révolution qui transforma le vieux français en français moderne nous offre une image en petit de la façon dont se défit le latin à la chute de l'Empire : en perdant quatre cas sur six, le latin devint le vieux français à deux cas, et descendit du rang de langue synthétique à celui de langue demi-synthétique : au quatorzième siècle, la déclinaison à deux cas disparaît de notre langue et fait place au seul cas qui subsiste aujourdhui. C'est la perte de cette déclinaison qui, faisant passer la langue de l'état demi-synthétique de l'ancien

<sup>4.</sup> P. 462 et suivantes.

<sup>2.</sup> Je ne parle point ici des modifications secondaires qui furent les conséquences de la mort de notre déclinaison. On les trouvera ailleurs aux chapitres des pronoms (p. 180), des adjectifs (p. 171), des adverbes (p. 230),

français à l'état analytique du français moderne, a si rapidement vieilli notre ancienne langue et creusé entre elle et le français moderne une démarcation bien plus profonde que celle qui existe entre le vieil italien et l'italien moderne.

Il serait puéril de regretter l'existence de cette déclinaison. Utile en son temps, comme halte nécessaire de la langue dans sa marche vers l'analyse, la demi-déclinaison devait disparaître, comme avait disparu la déclinaison à six cas. La nature ne procède jamais par sauts brusques, mais par des changements lents et gradués : dans la transition du latin au français, c'est la déclinaison à deux cas qui a servi d'intermédiaire entre la déclinaison à six cas du latin classique et la forme moderne.

On voit une fois de plus par cet exemple que la marche de la langue et celle de l'histoire politique sont parallèles. Au quatorzième siècle, l'édifice social, élevé par le moyen âge, s'affaisse de toutes parts, l'esprit féodal est en pleine décadence : après Philippe le Bel, Charles V va venir, qui portera à l'indépendance des seigneurs et du clergé un coup fatal, et préludera à la réforme de la monarchie administrative, réforme qu'achèveront Louis XI, Richelieu et Louis XIV. En même temps que la société féodale, l'ancien français se transforme à son tour, pour répondre aux besoins d'une société nouvelle. Le quatorzième siècle tout entier est employé à ce laborieux enfantement : l'esprit analytique, l'esprit moderne gagne rapidement du terrain : le français du douzième siècle possédait une déclinaison à deux cas et des dialectes; le quatorzième siècie abandonne les uns et les autres : c'est ainsi que débarrassée de ses cas d'un côté, de ses dialectes de l'autre, notre langue arrive au quinzième siècle. Le vieux français a mis un siècle à mourir, le français moderne va mettre un siècle à naître (le quinzième). A cette langue nouvelle correspond une France politique nouvelle. Après les malheurs et les hontes des Valois, l'esprit moderne tend à s'organiser; la Renaissance commence à poindre.

La langue forte et expressive de Commines est bien près de la nôtre. On peut mesurer le rapide chemin que le français a parcouru en deux siècles : à la mort de Louis XI, la France était organisée, et la langue moderne presque achevée.

Le seizième siècle dans ses premières années n'inaugure rien de nouveau, mais il assure et confirme la langue du quinzième siècle. Le français, tel qu'il nous apparaît dès 1535 dans le célèbre manifeste de Calvin (l'Institution de la Religion chrétienne), est déjà complétement mûr: c'est là un excellent instrument pour coutes les nuances de l'expression; il semble que notre idiome est fixé, et si la langue française était restée dans cet état, il est clair que le dix-septième siècle et Malherbe n'auraient rien eu à reprendre; mais elle fut gâtée et compromise par une invasion extravagante de mots étrangers, empruntés à l'italien, au grec et au latin.

Les nombreuses expéditions de Charles VIII, de Louis XII, de François I<sup>er</sup> au delà des monts, le séjour prolongé de nos armées en Italie, avaient rendu l'italien très-familier en France. Le brillant éclat que jetaient les lettres et les arts dans la Péninsule séduisaient les esprits, en même temps que la régence de Catherine de Médicis donnait le prestige de la mode à tout ce qui était italien 1. Cette influence italienne est toute-puissante sur la cour de François Ier et d'Henri II, et les courtisans, après l'avoir subie, veulent à leur tour l'imposer à la nation. C'est alors qu'apparaissent pour la première fois dans les écrits du temps, une foulé de mots jusque-là inconnus : les termes d'art militaire que notre langue avait toujours employés, heaume, brand, haubert, etc..., sont bannis, et remplacés par les mots correspondants italiens, que les guerres d'Italie avaient propagés dans nos armées : c'est de ce temps que datent les expressions telles que carabine (carabina), gabion (gabbione), escadre (scadra), parapet (parapetto), estrapade (strappata, fantassin (fantaccino), infanterie (infanteria), citadelle (cittadella), estramaçon (stramazzone), alerte (all'erta), embuscade (imboscata), etc.... Cette manie d'italianisme excitait justement l'indignation d'un contemporain, Henri Estienne: « D'ici à peu d'ans, s'é-« criait - I, qui ne pensera que la France ait appris

Tandis que Catherine de Médicis importait chez nous les termes de cour, courtisan (cortigiano), affidé

<sup>«</sup> l'art de la guerre à l'école de l'Italie, quand il verra

<sup>«</sup> qu'elle n'usera que des termes italiens<sup>2</sup>? »

<sup>4.</sup> M. Littré.

<sup>2.</sup> Dialogue du françois italianisé, par H. Estienne.

affidato), carnaval (carnevale), charlatan (ciarlatano), escorte (scorta), cameriste (camerista), camerier (cameriere), bouffon (buffone), faquin (facchino), brave (bravo), spadassin (spadaccino), carrosse (carozza), etc...; en même temps que les termes d'art nécessaires pour exprimer les idées nouvelles, venues d'Italie avec le Primatice et Léonard de Vinci: balcon (balcone), costume (costume), baldaquin (baldacchino), cadence (cadenza), cartumhe (cartuccio), etc..., les relations commerciales des deux pays laissaient dans notre langue quelques traces telles que bilan (bilancia), agio (aggio), escale (scala), banque (banca), banque-route (bancorotto), etc...

Les italianiseurs, comme on les appelait au seizième siècle, allèrent plus loin encore, et tentèrent l'œuvre pernicieuse et inintelligente de remplacer, dans le langage usuel, les mots français par des mots italiens; c'est ainsi que les beaux esprits ne disaient plus suffire, grand revenu, la première fois, mais baster, grosse intrade, la première volte, parce que l'italien disait bastare, entrata, prima volta, etc....

A cette tuneste exagération se joignit un autre fléau de la langue, la manie de l'antiquité. On était alors dans une grande ferveur pour l'antiquité classique dont la découverte et la connaissance se répandaient rapidement; et plus d'un de ces admirateurs enthousiastes, dédaigneux de notre langue, aurait voulu introduire en français toute la majesté d'expression et de pensée qu'il admirait chez les anciens. L'un d'eux, Joachim du Bellay, voulut tenter l'aventure, et lança

en 1548 un manifeste célèbre intitulé Défense et Illustration de la Langue Française, et dans leguel il proposait un plan de réforme pour créer d'un seul jet une langue poétique, par l'importation directe des mots grecs et latins en français : « Nos ancêtres, disait-il, « nous ont laissé notre langue si pauvre et si nue, « qu'elle a besoin des ornements, et s'il faut parler « ainsi, des plumes d'autrui. Mais qui voudrait dire · que les langues grecque et romaine eussent toujours « été en l'excellence qu'on les a vues au temps d'Ho-« race et de Démosthène, de Virgile et de Cicéron ?... « Traduire n'est pas un suffisant moyen pour élever \* notre vulgaire français à l'égal des plus fameuses a langues. Que faut-il donc? imiter! imiter les Ro-« mains comme ils ont fait les Grecs, comme Cicéron « a imité Démosthène, et Virgile Homère... Là donc, Français, marchez courageusement vers cette superbe cité romaine, et de ses dépouilles ornez vos temples et vos autels.... Donnez en 1 cette Grèce « menteresse, et y semez encore un coup la fameuse « nation des Gallo-Grecs. Pillez-moi sans conscience « les sacrés trésors de ce temple delphique, ainsi que vous avez fait autrefois. »

Ce manifeste proclamait clairement le double but des réformateurs, ennoblir la langue par d'abondants emprunts faits aux langues antiques; ennoblir la poésie française en y important les genres littéraires usités chez les anciens.

<sup>1.</sup> C'est-à-dire : attaquez ou marchez à l'assaut de cette Grèce, etc ....

Un page du duc d'Orléans, Pierre de Ronsard, gentilhomme vendômois, résolut d'accomplir la réforme que proposait du Bellay. Rejetant les formes et les genres de notre ancienne poésie française, il introduisit brusquement chez nous le poème épique latin et la tragédie grecque. Grâce à lui, pendant plus de deux cents ans, la France a regardé ces deux formes antiques du récit et du drame comme les seules légitimes aux yeux du goût, comme les seules qui pussent recevoir de grandes inspirations 4. Jusqu'à quel point cette idée était en harmonie avec l'époque où elle régna, et de quelle façon elle a été satisfaite, c'est ce que nous n'avons pas à examiner ici : mais en même temps qu'il réformait la poésie, Ronsard voulut du même coup réformer la langue,

Et pouvoir en français parler grec et latin.

Il rompit violemment avec le passé, et jeta la langue et la poésie dans une voie funeste d'imitation où le caractère national risquait de se perdre: pour créer des mots nouveaux, il puisa sans ménagement aux sources grecques et latines, et affubla d'une terminaison française plusieurs centaines de mots antiques; le latin littéraire et le grec, qui n'avaient rien donné au français lors de sa formation populaire<sup>2</sup>, reprirent ici leurs

1. G. Paris, Hist. poét. de Charlemagne, p. 112.

<sup>2.</sup> Pour le latin littéraire, nous l'avons démontré ailleurs (voyez p. 25). Quant au grec, les Gallo-Romains et la Grèce ne furent jamais en contact, et toutes les fables patriotiques qu'ont inventées Henri Estienne, Joachim Périon et Ménage pour démontrer l'affinite

droits, et grâce à l'école de Ronsard, les mots savants nous envahirent de toutes parts : ocymore, entéléchie, oligochronien, etc.

Geci n'était qu'extravagant, les disciples de Ron sard firent mieux<sup>1</sup>. Non contents de créer à pleine mains des mots nouveaux, ils voulurent refaire les mots déjà français, et remanier la langue usuelle sur le modèle du latin: — oticsus, vindicare, par exemple avaient donné, à l'origine de notre langue, oiseux et venger. Les réformateurs firent table rase de ces mots, les déclarèrent nuls et non avenus; au lieu

de notre langue et de la grecque ne sont qu'extravagance. La seule ville qui eût pu nous mettre en rapport avec l'idiome grec, Marseille, colonie phocéenne. fut de bonne heure absorbée par les Romains, et le grec originair  $\varepsilon$  céda vite la place au latin. Nous avons bien quelques mots g. cs (je ne parle ici qu'avant le seizième siècle et du français populaire), tels que chère, somme, parole, etc.... Ils ne viennent point directement du grec  $\pi \acute{\alpha} \rho \alpha$ ,  $\sigma \acute{\alpha} \gamma \mu \alpha$ ,  $\pi \alpha \rho \alpha \acute{bo} \lambda \acute{\eta}$ , mais du latin qui les lui avait empruntés (cara, sagma, parabola), et on les trouve dans les auteurs latins du sixième siècle. On-voit que pour le grec, on peut répéter ce que nous disions pour les langues orientales (p. 51): son influence directe sur le français populaire a été nulle.

4. Je dis à dessein les disciples de Ronsard, car il faut séparer ici le maître des poëtes formés à son école: Ronsard les dépasse de beaucoup; sans parler de son génie poétique, qui est réel, il eut comme réformateur de la langue, plus d'une idée heureuse et vraie. C'est lui qui conseillait de pratiquer le provignement des vieux mots, d'étudier avec soin les patois et d'en tirer le plus de ressources pour notre langue: on voit que Ronsard n'a pas tout brouillé, comme le prétend Boileau qui l'exécute plutôt qu'il ne le juge. D'ailleurs, je ne saurais mieux faire que de rapporter ici le jugement si fin et si juste de M. Géruzez sur ce poète: « Ronsard enivra d'abord ses contemporains, et s'égara de plus sur la foi de leur admiration. Il a été trop loué et trop dénigré; c'était, comme l'a dit Balzac, le commencement d'un poète. Il en a cu l'enthousiasme et non le goût. S'il a échoué complétement dans l'épopée et l'ode pindarique, il faut reconnaîtr

d'oiseux, ils dirent otieux, au lieu de venger, vindiquer; en un mot, ils voulurent ramener la langue à la copie exacte des langues antiques. Au delà de ce calque servile, il ne restait plus qu'à parler grec ou latin.

On s'étonne souvent qu'une aussi ridicule et absurde folie ait été accueillie par mille cris d'admiration. Cet enthousiasme est cependant aisé à expliquer: le peuple ne comprit jamais rien à cette langue qui n'était pas faite pour lui; quant aux savants, « cet

- « idiome artificiel n'avait rien de ridicule pour eux; ils n'en durent apercevoir que la richesse : la diffé-
- rence qui le séparait du langage parlé était tout à
- « son avantage. La connaissance du latin, si répandue
- « alors, servait de lexique pour l'entendre; les lettrés
- « surent même bon gré au poëte des innovations qui
- « exigeaient leur perspicacité pour être parfaitement
- « comprises. La haute poésie devenait ainsi un lan-
- « gage d'initiés, cher à quiconque n'était pas du pro-
- ¬ fane vulgaire. »

Toutes ces exagérations appelaient une réforme nécessaire, le bon sens de la nation protestait contre ces extravagances, et Malherbe se fit le promoteur et le

aussi qu'il a rencontré la vraie noblesse du langage poétique dans quelques passages du Bocage royal, des Hymnes, et des Discours sur les misères du temps. M. Sainte-Beuve, qui de nos jours a révisé ce grand procès, a tout au moins prouvé, pièces en main, que dans le sonnet, et dans les pièces anacréontiques, Ronsard garde un rang élevé. Malherbe, qui a si heureusement profité des efforts de Ronsard, atrait dù blàmer moins rudement les écarts de ce poète martyr de la cause dont il reste le héros. »

chef de cette réaction. Il n'eut point de peine à chasser de la langue une foule de mots grecs ou latins que les novateurs y avaient violemment introduits; grâce à lui les mots tels qu'entéléchie, otieux ou vindiquer ne vécurent qu'un jour; il essaya de mettre fin à la confusion inextricable, causée par la création de mots nouveaux à l'aide d'un mot latin qui avait déjà donné un dérivé dans le parler populaire (tel que le néologisme otieux, d'otiosus, à côté d'oiseux); les pédants avaient rejeté page, plaie, parfait, pèlerin, et calquant le latin, disaient pagine, plague, perfect, peregrin (pagina, plaga, perfectus, peregrinus). Malherbe chassa toutes ces créations artificielles, et reprit les anciens mots; mais il ne les chassa pas tous; plus d'un persista, tels qu'incruster, à côté d'encroûter (incrustare), polype à côté de poulpe (polypus), faction à côté de facon (factionem), potion à côté de poison (potionem), etc.... - Comme tous les réformateurs, Malherbe dépassa le but, et plusieurs de ses prescriptions sont inintelligentes ou ridicules; dans la réforme des lois poétiques, et de la versification, il fit fausse route; mais ses réformes en matière de langue, ne sont point à regretter. Au lieu de prendre pour guides le grec et le latin, il s'adressait à la langue du peuple de Paris.

« Quand on lui demandait son avis sur quelques mots

« français, il renvoyait ordinairement aux crocheteurs

du Port au foin, et disoit que c'étoient ses maîtres

« pour le langage 1. »

u/

<sup>1.</sup> Racan, Vie de Malherbe.

Malherbe avait à peine accompli son œuvre, qu'une nouvelle manie vint troubler cette langue qu'il avait si soigneusement expurgée. Le seizième siècle avait débuté par l'imitation de l'Italie, le dix-septième prit l'Espagne pour modèle, et subit dans sa première moitié l'invasion du goût espagnol. Les guerres de la Ligue et le long séjour des armées espagnoles, avaient répandu parmi nous la connaissance de la langue de Philippe II. Avec la langue s'étaient implantés les modes et tous les ridicules de l'Espagne. La cour d'Henri IV s'était espagnolisée. « Les courtisans, nous dit le « grave Sully, ne poussaient qu'admirations et excla-« mations castillanes. Ils réitéraient des Jésus-Sire! et « criaient en voix dolente : Il en faut mourir 1 ! » La langue française ne put se soustraire à cette contagion, et c'est vers ce temps qu'apparaissent pour la première fois chez nos écrivains une foule de mots et de locutions empruntés à l'Espagne. Capitan (capitan), duègne (dueña), embargo (embargo), galon (galon), guitare (guitarra), haquenée (hacanea), muntille (mantilla), matamore (matamoros), sarabande (zarabanda), sieste (siesta), castagnette (castañetas), habler (hablar), camarade (camarada), caramel (caramel), cassolette (cazoleta), nègre (negro), case (casa), créole (criollo), albinos (albinos), algarade (algarada), etc.

L'hôtel de Rambouillet, les Précieuses, l'Académie et les grammairiens (Vaugelas, d'Olivet, Thomas Corneille), continuent au dix-septième siècle le travail

<sup>1.</sup> Sully, Mémoires, II, 2. Crana 288 Pribleusels.

d'épuration que Malherbe avait commencé, mais en l'exagérant au delà des bornes nécessaires, et en desséchant les sources vives de la langue. Ces coupures et ces suppressions sont consacrées par le Dictionnaire de l'Académie (dont la première édition paraît en 1694). C'est un recueil par ordre alphabétique de tous les mots admis « par le bon usage 1, » hors duquel il n'est point de salut pour tout écrivain qui aspire au titre de pur. Si j'écrivais l'histoire de la langue francaise, au lieu d'en tracer une fugitive esquisse, ce serait ici le lieu de retracer l'influence personnelle des grands écrivains sur la marche de la langue, et sur sa fermation, celle de Pascal, de Bossuet, de Molière au dix-septième siècle, - de Voltaire, de Montesquieu, de Rousseau, au dix-huitième, et l'empreinte qu'ils ont laissée sur notre idiome.

La langue subit peu de changements au dix-huitième siècle, et le néologisme y est à peu près insensible. Voltaire opère quelques réformes orthographiques (par exemple la diphthongue ai pour oi : français au lieu de françois, etc....) Tandis que des grammairiens isolés (l'abbé Dangeau, etc...), tentent, après Ramus au seizième siècle, Expilly au dix-septième, de conformer l'orthographe, sur la prononciation, en un mot d'écrire comme l'on parle, — tentative absurde en elle-même, puisque l'orthographe du mot résulte de son étymologie, et que la changer, ce serait lui enlever ses titres de noblesse, — quelques autres rêvent la chimère d'une

<sup>1.</sup> Dict. de l'Académie, édition de 1694. Présacc.

langue universelle, après Bacon, Descartes et Leibnitz. C'est la conséquence des théories philosophiques du dix-huitième siècle: « comme les philosophes du temps aimaient à saisir dans l'homme ce qu'ils appelaient l'état de nature, pour marquer le progrès de ses sentiments, de ses passions, de son intelligence, les grammairiens poursuivaient aussi l'idée d'une langue primitive 1. Ils cherchaient à déterminer a priori les idées nécessaires aux peuples enfants, et les sons qui ont dû servir à exprimer ces idées 2. » Les grammairiens philosophes (De Brosses, Gondillac, etc...), croyaient qu'il existe une langue plus naturelle à l'homme que toutes les autres, et ils s'efforçaient de la chercher, usant leurs veilles dans de stériles discussions et d'aventureux systèmes.

Le néologisme qui semblait s'arrêter depuis l'effort du seizième siècle nous envahit de nouveau au dixneuvième, et cette fois avec une force d'impulsion, et pour tout dire, une nécessité bien autrement fortes qu'au temps de Ronsard. La lutte des Classiques et des Romantiques depuis 1824, les progrès du journalisme, des sciences et de l'industrie, la connaissance plus répandue des littératures étrangères, tout concourt enfin à cette irruption de mots nouveaux : avant de porter un jugement sur ce néologismes, il faut les distinguer en deux catégories, les bons néologismes et les

<sup>1. «</sup> De Brosses nommait langue primitive, non point une langue supposée dont toutes les autres dériveraient, mais le langage que la nature inspire à tous les hommes, et qui est une conséquence nécessaire de l'action de l'âme sur les organes. »

<sup>2.</sup> M. Egger.

mauvais, les importations utiles, et les néologismes funestes.

Je rangerai dans la première classe les quinze ou vingt mille mots que les besoins scientifiques ou industriels de notre temps ont introduits dans la langue (photographie, gazomètre, télégraphie, etc...): à des idées nouvelles il fallait des mots nouveaux; il en est de même (dans une certaine mesure) des importations de mots étrangers que les fusions des peuples et les relations internationales de plus en plus fréquentes ont amenées parmi nous. C'est la langue anglaise qui en fournit la plus grande part; soit en termes de politique, d'économie politique (budget, jury, drawback, warrant, bill, convicts, etc...), de jeux (sport, turf, jockey, dandy, festival, clown, groom, steeple-chase, boxe, whist, touriste, cottage, square, tilbury, doque, etc...), d'industrie (drainage, tender, wagon, rail, tunnel 1, ballast, express, dock, stock, etc...), sans parler des termes de marine.

A côté de ces néologismes, qui forment une langue à part dans la langue elle-même, néologismes nécessaires, puisqu'ils expriment des idées nouvelles, il y a les mauvais néologismes, ceux qui expriment les idées an-

<sup>4.</sup> Par un singulier hasard, heaucoup de ces mots empruntés récemment à l'Angleterre ne sont autre chose que des mots français importés au onzième siècle en Angleterre par les Normands,— et qui ont aujourd'hui repassé le détroit, frappés à l'effigie saxonne : ainsi fashion est le même que façon; tunnel est tonneau (vieux franc tonnel), etc.... Nous n'avons fait que reprendre ce que nous avions donné. — Voir sur ce phénomène philologique mon Étude sur les doubles formes de la langue française.

ciennes par des mots nouveaux, création tout à fait superflue, puisque d'autres mots plus anciens remplissaient très-bien cette fonction, et avaient le mérite d'être compris de tous. Le dix-septième siècle disait fonder, toucher, tromper, émouvoir, le dix-neuvième siècle dit plus volontiers baser, impressionner, illusionner, émotionner, etc. 1. C'est le journalisme et la tribune qui nous ont inondés de ces mots nouveaux, sans parler du développement exagéré des mots anciens, c'est-à-dire de la création d'une masse de dérivés lourds et déplaisants: ainsi on dit d'abord règle et règler, puis règlement, puis réglementer, puis réglementation, etc..., de constituer, sont venus constitution, constitutionnel, constitutionnalité, inconstitutionnalité, inconstitutionnellement, etc..., de nation, national, nationalité, dénationaliser, etc.

Sous cette crue de terminaisons, sous cette inondation de préfixes et de suffixes, la vieille langue simple et vraie disparaît comme abîmée et perdue.

On ne peut guère prédire quel avenir attend notre langue; mais il est permis d'assurer qu'elle devra sa durée à l'équilibre, à la proportion harmonieuse entre le néologisme et la tradition, ces deux bases nécessaires à toute langue, — entre le néologisme indispensable pour l'expression des idées nouvelles, et la tradition, gardienne soigneuse des idées anciennes et des mots anciens qui doivent les exprimer.

i. Les nuances que ces nouveaux mots ont la prétention de rendre sont presque toujours illusoires : quelle différence peut exister entre baser et fonder?

Deux enseignements doivent ressortir pour nous de cette longue histoire: l'un, c'est que les langues ne sont point une chose immobile et pétrifiée, mais une substance vivante, et comme tout cequi vit, vouée à une perpétuelle mobilité. Comme les plantes et les animaux, les langues naissent, grandissent et meurent : Linné disait admirablement : Natura non facit saltus, la nature ne procède point par sauts brusques, mais par de lentes modifications; cet axiome est aussi vrai pour les langues, ce quatrième règne de la nature, que pour les trois autres. Au premier abord la distance paraît grande du latin des paysans romains, au français de Voltaire; et pour faire celui-ci avec celui-là, il a suffi, on le voit, d'une série de changements infiniment petits continués pendant un temps infini. « La nature qui dispose du temps économise l'effort 1. » Et c'est ainsi qu'avec des modifications lentes et presque insensibles, elle arrive aux résultats les plus éloignés du point de départ. - Tel est le premier résultat : voici le second. La langue, étant mieux encore que la littérature l'expression de la société, doit changer et se modifier avec elle; l'histoire constate en effet que la marche des langues et celle des sociétés sont parallèles. Il résulte de cette mobilité qu'une langue n'est jamais fixée, qu'elle ne s'arrête pas, qu'elle est toujours en marche, qu'en un mot ce que la Harpe et les critiques du dixhuitième siècle appellent l'état de perfection d'une langue n'existe pas. - On crovait alors, avec Balzac, que la

<sup>1.</sup> M. G. Paris.

langue française avait été fixée à un certain moment, et que les bons exemples sont renfermés dans un certain cercle d'années « hors duquel il n'y a rien qui ne soit, ou dans l'imperfection de ce qui commence, ou dans la corruption de ce qui finit. » La philologie a montré combien il est faux de dire qu'une langue peut être fixée; elle change incessamment avec la société: il est regrettable que nous ne parlions plus le langage des contemporains de Louis XIV; mais il serait puéril d'aller au delà, et de tenter de ressusciter cette langue, pour l'appliquer au besoin de la vie moderne : ce pastiche ou ce calque servile ne serait qu'un stérile passetemps des lettrés; le peuple (et c'est après tout pour lui que la langue est faite) n'apprendrait point cette langue d'une autre génération, car il ne saurait y retrouver le moule habituel de ses pensées. Ceux qui souhaitent pareille tentative méconnaissent les lois vraies des langues; ils oublient que la langue est un instrument destiné à rendre toutes les idées d'une société; que, pour exprimer les nouvelles idées de chaque génération, il faut sans cesse ajouter à l'instrument des cordes nouvelles: que d'ailleurs vouloir fixer une langue à tel ou tel siècle, essayer de conformer à ce type la langue des siècles suivants, c'est la rendre immobile; or, qu'est-ce que la vie, sinon le changement, - et la mort, sinon l'immobilité? - Les langues sont comme les plantes; l'action du temps sur elles est irréparable : on ne peut pas plus faire retourner une langue en arrière, qu'on ne peut ramener le chêne à l'état d'arbuste. - Il faut renoncer à l'espérance de posséder la perfection; elle ne nous appartient pas : « C'est qu'en aucune chose, peut-être, il « n'est donné à l'homme d'arriver au but; sa gloire « est d'y marcher 1. »

X M

II

## FORMATION DE LA LANGUE FRANÇAISE.

Lorsqu'on regarde notre langue, même superficiellement, on ne tarde point à distinguer des mots tels
que simuler, mobile, ration, qui sont la copie fidèle et
le calque exact du mot latin (simulare, mobilis, rationem), et d'autres mots tels que sembler, meuble, raison,
dérivés des mêmes mots latins, mais qui affectent
une forme plus courte, et semblent au premier abord
plus éloignés du latin. C'est que notre langue n'est
point une création coulée d'un seul jet; l'Histoire de la
langue française<sup>2</sup> nous a montré que notre idiome
renferme deux couches de mots superposées et bien distinctes l'une de l'autre, deux langues en un mot, d'origine tout à fait différente, toutes deux empruntées au
latin, l'une par le peuple, l'autre par les savants; la

<sup>1.</sup> M. Guizot, Civilisation en Europe.

<sup>2.</sup> Voy. p. 13-70;

première qui est la bonne, et dont la création est antérieure au douzième siècle, est le produit d'une formation tout irréfléchie et spontanée; la seconde, qui est de création récente, et remonte en grande partie au seizième siècle, est l'œuvre réfléchie des savants qui ont introduit artificiellement dans notre langue les mots latins dont ils avaient besoin : de simulare, mobilis, rationem, le peuple fit sembler, meuble, raison, les savants simuler, mobile, ration.

J'ai dit qu'on les distinguait, parce que les mots savants affectaient d'ordinaire une forme plus allongée, moins comprimée que les mots d'origine populaire. Mais être plus ou moins court, plus ou moins long est un caractère tout extérieur et superficiel, qui n'a rien de sûr ni de scientifique; les naturalistes ne classent pas les animaux ni les plantes d'après leur longueur; ils observent divers caractères internes qui leur permettent de procéder avec une sûreté parfaite; il en est de même pour la philologie, cette histoire naturelle du langage: elle ne distingue pas les mots savants des mots populaires d'après leur longueur, mais bien d'après certains caractères internes qui empêchent de les confondre : ces caractères spécifiques, pierre de touche infaillible pour reconnaître les mots d'origine populaire, et les distinguer des mots d'origine savante, sont au nombre de trois : 1º La persistance de l'accent latin; 2º la suppression de la voyelle brève; 3º la chute de la consonne médiane.

## I. Persistance de l'accent latin;

Dans tout mot de plusieurs syllabes, il y en a toujours une sur laquelle on appuie plus fortement que sur les autres. On nomme accent tonique ou simplement accent cette élévation de la voix qui dans un mot se fait sur une des syllabes; ainsi dans raison, l'accent tonique est sur la dernière syllabe : dans raisonnable il est sur l'avant-dernière. On appelle donc syllabe accentuée ou tonique celle sur laquelle on appuie plus fortement que sur les autres 1. L'accent tonique donne au mot sa physionomie propre et son caractère particulier; aussi l'a-t-on justement appelé « l'âme du mot ». En français l'accent n'occupe jamais que deux places : la dernière syllabe, quand la terminaison est masculine (chanteur, aimer, finir), l'avant-dernière quand la terminaison est féminine (roide porche, voyage). -En latin, l'accent tonique n'occupe aussi que deux places; il est sur la pénultième, quand elle est longue

<sup>4.</sup> Donc, dans tout mot, bâtonner par exemple, il y a une syllabe accentuée ou tonique, et il n'y en a qu'une; les autres syllabes sont inaccentuées, ou, comme disent les Allemands, sont atones; ainsi dans bâtonner, la tonique est e, a et o sont atones: de même en latin: dans cantôrem, o est tonique, a et e sont atones. J'avertis le lecteur une fois pour toutes qu'au lieu de dire la syllabe accentuée, je dis la tonique, et pour les syllabes non accentuées, les atones: ces mots reviendront sans cesse dans ce livre. — Il est inutile de dire que l'accent dont je m'occupe ici, l'accent tonique, n'a aucune espèce de rapport avec ce qu'on appelle vulgairement les accents (grave, aigu, circonflexe, etc.). Ceux-ci sont des signes grammaticaux que le lecteur pourra étudier, p. 441,

(cantórem, amáre, finire), et quand l'avant-dernière est brève, il est sur l'antépénultième (rigidus, pórticus, viáticum).

Si le lecteur compare attentivement, dans les exemples cités, les mots latins aux français, il verra se reproduire un même phénomène, à savoir, que la syllabe qui est accentuée en latin est aussi la syllabe accentuée en français; en un mot, que l'accent reste en français sur la syllabe qu'il occupait en latin. Cette persistance de l'accent latin dans la langue française est une règle générale et absolue: tous les mots du français populaire respectent l'accent latin; les mots tels que portique (porticus), viatique (viaticum), etc..., qui violent cette loi, sont précisément des mots d'origine savante, introduits postérieurement à la formation de la langue par des hommes qui ignoraient les lois suivies par la nature dans la transformation du latin en français. On peut donc ainsi formuler cette règle infaillible : l'accent latin persiste en français dans tous les mots d'origine populaire; tous les mots où cette loi est violée sont d'origine savante:

| LATIN.     | mors rorutaines. | MOTS SAVANTS. |
|------------|------------------|---------------|
| Alúmine    | alún             | alumíne       |
| Angelus    | ánge             | angelús       |
| Blásphemum | blame            | blasphéme     |
| Cáncer     | cháncre          | cancér        |
| Cómputum   | cómpte           | compút        |
| Débitum    | détte            | . débit       |
| Décima     | díme             | décime        |
| Decórum    | < decór          | decorúm       |
| Exámen     | essaim           | examén        |

| LATIN.   | MOTS POPULAIRES, | MOTS SAVANTS. |
|----------|------------------|---------------|
| Móbilis  | meúble           | mobíle        |
| Írganum  | órgue            | orgáne        |
| Półypus  | poúlpe           | polype        |
| Pórticus | pórche           | portique, etc |

On remarquera combien les mots populaires sont plus contractés que les mots savants : rapprochez par exemple compte et compút, de computum. C'est que comput, mot savant, vient du mot latin classique computum, tandis que compte, mot français venu par le peuple, dérive du latin populaire comptum.

C'est ici que se montre nettement la différence du latin classique (source du français savant), et du latin vulgaire (source du français populaire). Cette chute de l'avant-dernière syllabe atone u, comp(u)tum avait toujours lieu dans le latin populaire: on trouve sæclum, póclum, vinclum chez les comiques latins, pour sæculum, póculum, vinculum; les inscriptions et les épitaphes sont pleines de telles formes; tandis que le latin littéraire disait frigidus, cálidus, digitus, viridis, tábula, oráculum, stábulum, ángulus, vincere, suspéndere, móbilis, pósitus, le latin populaire supprimait toujours l'avant-dernière voyelle atone et transformait ces mêmes mots en frigdus, tábla, oráclum, cáldus, digitus, virdis, stáblum, ánglus, vincre, suspéndre, móblis, postus¹, mots qui, passant à leur tour en français,

<sup>1.</sup> J'extrais toutes ces formes du latin populaire d'un livre excellent, Vocalismus des Vulgārlateins (Leipzig, 1866), où l'auteur M. H. Schuchardt, professeur à Gotha, a-rassemblé et coordonné tous les dé-

devinrent table, oracle, chaud, doigt, froid vert, étable, angle, vaincre, suspendre, meuble, poste, etc....

## II. Suppression de la voyelle brève.

Si l'accent latin est, nous l'avons vu, une pierre de touche infaillible pour distinguer en français les mots populaires des mots savants, il est un autre instrument aussi précis que celui-là, qui permet de reconnaître l'âge des mots et leur provenance, je veux dire la chute de la voyelle brève. Tout mot latin se compose d'une voyelle accentuée et de voyelles non accentuées, ou, pour abréger, d'une tonique et d'atones; la tonique (nous venons de le démontrer) persiste toujours en français: quant aux atones, la voyelle brève qui précède immédiatement la voyelle tonique, commei dans bonitatem, disparaît toujours en français:

| Bon(ĭ)tátem   |         | bonté                      |
|---------------|---------|----------------------------|
| San(ĭ)tátem   | whether | santé                      |
| Pos(ĭ) túra   | -       | posture                    |
| Clar(i) tátem | Sales - | clarté                     |
| Sep(ti)mána   |         | semaine (v. fr. sepmaine). |
| Com(ĭ) tátus  |         | comté                      |
| Pop(ŭ)látus   | - miles | peuplé, etc.               |

Les mots qui violent cette loi et conservent la voyelle atone brève, tels que circuler (circuláre), sont tous des mots d'origine savante; au contraire, tous les mots

bris qui nous restent de la langue populaire romaine. Je profite de cette occasion pour remercier M. Schuchardt des précieuses indications qu'il m'a fournies, dans le cours du présent travail.

d'origine populaire la perdent, par exemple cercler, qui vient de circ(ŭ)láre. Ce fait est d'ailleurs facile à constater:

| LATIN. · M          | OTS POPULAIRES.        | MOTS SAVANTS.     |
|---------------------|------------------------|-------------------|
| Ang(ŭ)látus a donné | anglė et               | angulé            |
| Blasph (ĕ) máre     | blamer (v. fr. blasmer | ) blasphémer      |
| Cap (ĭ)tále         | cheptel                | capital           |
| Car(1)tátem         | cherté                 | charité           |
| Circ(ŭ)láre         | cercler                | circuler          |
| Com(ĭ)tátus         | comté                  | comité            |
| Cum(ú)láre          | combler                | cumuler           |
| Cart(ŭ)lárium       | chartrier              | cartulaire        |
| Hosp (ĭ) tále       | hôtel                  | hôpita <b>l</b>   |
| Lib(ĕ)ráre          | livrer                 | libérer           |
| Mast(ĭ)cáre         | mâcher •               | mastiquer         |
| Nav(i)gáre          | nager                  | naviguer          |
| Op(ĕ)ráre           | ouvrer                 | opérer            |
| Pect(ŏ)rále         | poitrail               | pectoral          |
| Recup(ĕ)ráre        | recouvrer              | récupérer         |
| Sep(ă)ráre          | sevrer                 | séparer           |
| Sim(ŭ)láre          | sembler                | simuler           |
| Revind(ĭ)cáre)      | revenger               | revendiquer, etc. |

Ainsi est constatée cette règle invariable: l'atone brève, précèdant immédiatement la tonique, disparaît toujours en français dans les mots d'origine populaire, elle persiste toujours dans les mots d'origine savante<sup>1</sup>.

Ce fait est aisé à expliquer : nos mots français d'origine savante viennent du latin classique, nos mots d'origine populaire viennent (nous ne saurions trop le répéter) du latin populaire; or cette atone brève qui

<sup>4.</sup> J'ai démontré cette loi dans un travail spécial (Du Rôle des voyelles latines atones dans les langues romanes, Leipzig, 1866), auquel je demande la permission de renvoyer le lecteur.

existait dans le latin classique avait disparu, longtemps avant la chute de l'Empire, du latin populaire; où le premier disait alăbáster, coagăláre, capăļátor, fistă-látor, vetĕránus, tegălárius, popăláres, etc., le second supprimait l'atone brève immédiatement placée devant la tonique, et disait albaster, coaglare, capiator, fistlator, vetranus, teglarius, poplares, etc. Lorsque le latin populaire se transforma en français, il était naturel que celui-ci ne connût pas la voyelle brève, puisqu'elle n'existait plus dans le mot latin.

## III. Chute de la consonne médiane.

Le troisième réactif qui sert à distinguer les mots populaires des mots savants est la chute de la consonne médiane, c'est-à-dire de la consonne placée entre deux voyelles, comme t dans matúrus. Voici cette règle: Tous les mots français qui perdent la consonne médiane sont d'origine populaire, les mots d'origine savante la conservent: ainsi le latin vo(c) ális est devenu dans le français populaire voyelle, dans le français des savants vocale. Les exemples sont innomprables:

| LATIN.       | MOTS POPULAIRES. | MOTS SAVANTS. |
|--------------|------------------|---------------|
| Au (g) ústus | août             | auguste       |
| Advo(c)átus  | avoué            | avocat        |

<sup>4.</sup> Ces exemples et bien d'autres encore, tirés des inscriptions romaines, sont réunis dans le livre de M. Schuchardt, Vocalismus des Vulgärlateins, 11, 395.

| VATIN.        | MOTS POPULAIRES.   | MOTS SAVANTS.   |
|---------------|--------------------|-----------------|
| ánti (ph) óna | antienne           | antiphone       |
| re(d)éntia    | créance            | crédence        |
| Communi(c)áre | communier          | communiquer     |
| Cenfi(d)éntia | confiance          | confidence .    |
| De(c)anátus   | doyennı!           | décanat         |
| Deli (c) átus | délié              | délicat         |
| Denu(d)átus   | dénué .            | dénudé          |
| Dila(t)áre    | dė $l$ a $y$ e $r$ | dilater -       |
| Do(t) áre     | douer-             | doter           |
| Impli(c)áre   | employer           | implique?       |
| Li(g)áre      | lier               | liguer          |
| Re(g)ális     | royal              | régale          |
| Rene(g)átus   | renié              | renégat         |
| Repli (c)áre  | <b>r</b> eplier    | répliquer, etc. |

La consonne médiane latine tombe en passant en français. Les deux voyelles que séparait cette consonne se trouvent alors en présence : ma(t)  $\dot{u}rus$  devient ma- $\dot{u}rus$ . Cette rencontre de deux voyelles sonores amène forcément leur choc et leur aplatissement réciproque; elles s'assourdissent, puis se combinent en une seule. C'est ce qu'on voit nettement en étudiant l'histoire du mot ma(t)urus et de ses destinées en français; il est au treizième siècle  $me\ddot{u}r$ , au seizième  $m\ddot{u}r$ . On voit qu'après la chute du t latin, s'est opéré l'assourdissement de ma-urus, en  $me\ddot{u}r$ ; de l'assourdissement, le mot passe à la contraction des deux voyelles en une seule  $^4$ ,  $e\ddot{u}$  est devenu u,  $me\ddot{u}r$  est devenu u,  $me\ddot{u}r$ , et l'accent circonflexe indique pré-

<sup>1.</sup> Cette contraction ou, comme disent les grammairiens, cette synérèse, est étudiée en détail au livre les

cisément la suppression de l'e. Cet assourdissement des voyelles, cet aplatissement des formes, cette contraction des mots qui se resserrent en passant du latin au français est un des caractères essentiels de notre langue, et celui qui en apparence l'éloigne le plus du latin.

#### IV. Conclusion.



On voit maintenant quels sont les trois signes distinctifs, les trois caractères spécifiques des mots populaires; ils conservent l'accent latin, suppriment l'atone brève et la consonne médiane. - Les mots d'origine populaire, en conservant à l'accent tonique la place qu'il occupait en latin, montrent qu'ils ont été formés d'après la prononciation romaine encore vivante, en un mot qu'ils ont été faits avec l'oreille, qu'ils viennent d'un latin vivant et parlé. - Les mots d'origine savante, qui violent l'accent latin et le génie de l'idiome romain, sont des mots vraiment barbares, puisqu'ils sont accentués à la fois contre les lois de formation du latin et du français. C'est qu'ils ont été créés longtemps après la mort du latin, par des savants, qui les tirèrent des livres pour les introduire tels quels dans notre langue. Les mots populaires sont le fruit d'une formation toute spontanée, toute naturelle, tout irrésléchie; les mots savants sont une création voulue, réfléchie, artificielle : les mots populaires sont faits avec l'oreille, les mots savants avec les yeux. - L'instinct a produit les premiers, la réflexion les seconds.

Cette distinction nous permet de connaître d'une manière précise le jour où la langue française naît à l'histoire : le français (et j'entends par ce mot la lan gue populaire) était né, et le latin tout à fait mort, du jour où le peuple ne connut plus spontanément l'accent latin. C'est vers le onzième siècle que le sentiment de l'accentuation latine se perd définitivement. - Dès lors la création du français populaire est achevée : il n'entrera plus dans la langue d'autres mots que les mots savants. On les voit apparaître en grand nombre au quatorzième siècle; Nicole Oresme traduit Aristote, Bercheure traduit Tite Live; pour rendre en français les idées de l'antiquité, ils sont forcés de créer des mots nouveaux : ils transportent du latin au français une foule de mots sans changer leur physionomie originaire. Bercheure crée consulat, tribunitien, faction, magistrat, triomphe, etc.; Oresme, aristocratie. altération, démocratie, tyrannie, monarchie, animosité, agonie, etc. Trop souvent ils forment ces mots contrairement à toutes les règles de formation et violent à chaque instant la grande loi de l'accent. Bercheure dit colonie au lieu de colonia; Oresme agile at au lieu-de ágilis, etc. Cette inondation de mots savants va croissant pendant le quinzième siècle, brise touter les digues et submerge la langue au seizième siècle. Je renvoie le lecteur à l'Histoire de la langue fran caise 1; il verra comment cette invasion, brusquemen arrêtée par Malherbe, ne fit point de progrès au dix

<sup>4.</sup> Page 61.

septième siècle ni au dix-huitième, mais reprit au dixneuvième avec une énergie nouvelle pour des causes multiples que nous avons étudiées.

Ces mots, qui sont comme une langue à part dans la langue, sont plus nombreux que les bons et vieux mots, et beaucoup d'entre eux ont déjà passé des livres dans le langage commun.

Or, au point de vue de la science philologique, un idiome est d'autant plus beau qu'il est plus régulier, c'est-à-dire que les lois qui président à sa formation sont plus rigoureusement observées. Sur le fonds régulier et logique de la langue populaire, les mots savants, qui violent la loi de l'accent, sont des taches fâcheuses, des irrégularités regrettables; ils détruisent la belle ordonnance, et l'harmonieuse analogie de l'ensemble. Non point qu'il faille rayer ces mots de notre dictionnaire: « il serait ridicule et puéril de vouloir revenir aujourd'hui sur un fait accompli, et de tenter de proscrire les mots d'origine savante qui violent la loi de l'accent; mais il est permis de regretter que leur introduction dans la langue ait troublé la netteté de son courant et détruit le bel organisme d'après lequel elle s'était construite 1. » - Aussi la langue du dix-septième siècle, qui contient moins de mots savants que la nôtre, est-elle, aux yeux du philologue, plus régulière, plus analogique, et partant plus belle que celle de 1867. En vertu du même principe, la langue du treizième siècle, qui en contient moins encore, est,

<sup>1.</sup> G. Paris, Accent latin, p. 31.

aux yeux du philologue, une création plus parfaite, puisqu'ici la perfection est en raison de la régularité: cette appréciation n'est juste qu'autant qu'on distingue entre la forme et l'expression.

La langue du dix-septième siècle, si intéressante pour le littérateur et pour l'artiste qui examinent surtout les œuvres qu'elle a produites, n'offre que peu d'intérêt au philologue et à l'historien, qui la considèrent surtout en elle-même. Au point de vue de la forme, c'est une langue déjà appauvrie, si on la compare au français des siècles précédents, chargée de mots savants; on n'y retrouve plus la structure régulière qu'on admire à l'origine de notre langue.

Considérée au point de vue de l'expression, la langue du dux-septième siècle reprend sa suprématie; elle esi plus analytique que la langue du treizième siècle, plus apte à rendre les idées abstraites, et comme instrument d'expression, il n'est point douteux que l'idiome de Racine ne soit bien supérieur à celui de Villehardouin.

Considérée au point de vue de la forme, la langue française, on le voit, est d'autant plus parfaite qu'on remonte plus avant. Au douz ème siècle, par exemple, la langue est toute populaire, il n'y a pas encore trace de mots savants. On verra dans ce livre combien cette régularité de struc ure, si belle à l'origine, s'est émoussée dans le français moderne; et combien est fausse l'opinion qui n'et dans les langues la barbarie au début. Ainsi se trouve encore une foir confirmé le principe posé par Jacob Grimm, que

l'époque litteraire des langues est ordinairement celle de leur décadence au point de vue purement linguistique. On dirait que l'instinct construit les mots et que la réflexion les gâte : en un mot la perfection des langues est en raison inverse de la civilisation; les langues se déforment à mésure que la société se civilise.

Je rappelle de nouveau au lecteur que dans cette démonstration nous n'avons point considéré les langues au point de vue de l'art, mais au point de vue de la science. Les langues, comme les plantes, peuvent et doivent être étudiées sous deux faces différentes : tandis que l'art considère la rose au seul point de vue de la beauté, la botanique étudie la rose pour y rechercher la régularité de sa structure et le rang qu'elle occupe dans le monde végétal; pour l'artiste, deux arbres qu'on aura tendus ou rapprochés, de manière à former un portique gracieux, pourront avoir leur charme; aux yeux du botaniste ce ne sera rien qu'une monstruosité artificielle, qui n'a point sa place dans la classification de la nature et qui ne mérite pas l'attention.

Il en est de même pour le langage; tandis que le littérateur a le devoir de le considérer au point de vue de l'art, au point de vue de la beauté esthétique, notre tâche est différente: se préoccupant plus de la forme que de l'expression, le philologue, pour qui le langage est un organisme vivant, cherche à découvrir les lois de sa formation, et la beauté d'un idiome est pour lui en raison de sa régularité. C'est là une distinction qu'il

faudra toujours avoir présente à l'esprit, en lisant ce livre.

Les lettres, les flexions, la formation des mots, telles sont les trois divisions naturellement indiquées pour ce travail. Un fil conducteur nous guidera dans ce labyrinthe : ce fil est la distinction sévère des mots populaires et des mots savants, de la langue populaire, produit de l'instinct spontané et irréfléchi,— de la langue savante, produit de la réflexion : la première langue régulière, la seconde œuvre arbitraire et personnelle des sayants, et qu'on ne peut chercher à ramener à des lois. Un exemple fera saisir cette distinction.

Quand on lit (page 95) que le ct latin devient toujours en français it, factus (fait), tractus (trait), octo (huit), noctem (nuit), fructus (fruit), il est clair qu'on n'entend parler ici que de la langue populaire, des bons et vieux mots qui remontent au latin rustique, laissant de côté les mots savants récemment introduits dans la langue (traction, factum, nocturne, etc.), copie servile des vocables latins <sup>1</sup>.

La distinction des mots populaires et des mots savants forme la base de ce livre: et nous rejetterons de cette étude tout mot introduit dans la langue postéfieurement à son époque de formation.

De plus, nous aurons toujours soin de citer, quand il

<sup>4.</sup> L'orthographe faict, traict, etc..., est l'œuvre grotes que et barbare des pédants du quinzième siècle. Le français du moyen âge disait comme nous fait, trait, etc.... Voulant rapprocher ces mots de leur original latin, les latinistes intercalèrent un c, et dirent faict, traict, sans se douter que it représentait déjà le ct latin.

sera nécessaire, les formes de l'ancien français; elles éclairent la transition et marquent, comme des poteaux indicateurs, la route qu'a parcourue le latin pour arriver au français moderne : nous voyons mieux comment s'est opéré ce passage quand les étapes successiyes sont sous nos yeux. De prime abord on comprend difficilement qu'ame dérive d'anima; mais l'histoire, fil conducteur de la philologie, nous montre qu'autreizième siècle ame s'écrivait anme, qu'il est devenu aneme dans les textes du onzième, anime dans ceux du dixième, et nous amène sans hésitation au latin anima. Les formes de l'ancienne langue, intermédiaires naturels du latin au français moderne, sont les coureurs dont parle Lucrèce qui se transmettent l'un à l'autre le flambeau de la vie; le mot latin passe ainsi de bouche en bouche et nous arrive bien éloigné de son point de départ. Pour le retrouver sans hésitation ni tâtonnements, quel moyen plus sûr que de refaire avec lui le voyage entier?

Nous allons aborder en détail l'étude de ces grandes lois qui ont transformé le latin en français: « Pour connaître le plan de l'univers, dit Bacon, il faut disséquer patiemment la nature »; c'est par l'étude patiente des faits particuliers qu'on s'élève à la contemplation des lois, à ces lois qui sont comme des tours auxquelles on ne peut monter que par tous les degrés de l'expérience, mais du haut desquelles on découvre un vaste horizon. Forts de cette grande autorité, nous ne craindrons pas qu'on nous reproche de nous arrêter à des détails trop minutieux. L'esprit scientifique, bien loin

de se laisser écraser par la masse des petits faits qu'il recueille et qu'il observe, devient d'autant plus large et compréhensif qu'il peut appuyer plus solidement sa conception de l'ensemble sur la connaissance des détails: « Veux-tu comprendre le Tout et en jouir, a dit Gethe, apprends à le voir dans la plus petite de ses parties. »

Was in

# LIVRE · I

PHONÉTIQUE OU ÉTUDE DES LETTRES



# LIVRE I.

PHONÉTIQUE OU ÉTUDE DES LETTRES.

La Phonétique est cette partie de la Grammaire qui étudie les sons, leurs modifications et leurs transformations. La Phonétique française aura donc pour but de faire l'histoire de chacune des lettres transmises au français par la langue latine, et de constater les changements qu'elles ont subis chemin faisant. Prenons pour exemple la lettre n; nous voyons qu'elle a pu être: 1° permutée, c'est-à-dire changée: orphaninus = orpheLin; 2° transposée: Stagnum = Étang; 3° ajoutée: laterna = lanterne; 4° supprimée: infernum = enfer.

Dès lors, une division naturelle s'offre à nous pour l'étude de la Phonétique; nous passerons successivement en revue la permutation, la transposition, l'addition, et la soustraction des lettres. Dans l'étude des permutations, nous remonterons du français au latin pour redescendre ensuite du latin au français, faisant ainsi, l'une après l'autre, l'histoire des lettres françaises et celle des lettres latines,

## PARTIE I.

PERMUTATION DES LETTRES.

I

#### L'istoire des lettres françaises.

Si l'on compare le mot à un organisme vivant, on peut dire que les consonnes en sont le squelette, et qu'elles ne peuvent se mouvoir qu'à l'aide des voyelles qui sont, pour ainsi parler, les muscles qui les relient entre elles. Aussi les voyelles sont elles la partie mobile et fugitive du mot, tandis que les consonnes en forment essentiellement la partie stable et résistante. On comprend dès lors que la permutation des voyelles soit soumise à des règles moins fixes que celle des consonnes, et qu'elles passent plus tacilement de l'une à l'autre.

#### CHAPITRE I.

ORIGINE DES VOYELLES FRANÇAISES.

Nous étudierons successivement les voyelles simples (A, E, I, O, U), et les voyelles composées.

#### SECTION I.

#### Voyelles simples.

Avant d'aborder l'étude des voyelles, rappeions au lecteur le principe essentiel, que nous avons posé dans l'Introduction (p. 72-79), et qui est la clef de ce livre: c'est que le français populaire conserve la tonique latine, supprime l'atone brève et la consonne médiane: tout mot latin se composant d'une voyelle accentuée et de voyelles non accentuées, ou pour abréger d'une tonique et d'atones, nous examinerons séparément chacune de ces deux classes: ainsi l'a français peut venir soit d'un a latin accentué: arbre = árbor, soit d'un a latin atone: amour = amórem.

Dans chacune de ces deux catégories, il faut distinguer les brèves (schöla), les longues par nature (amōrem), les longues par position (c'est-à-dire suivies de deux consonnes) (fōrtis) 1. Nous nous conformerons

<sup>4.</sup> La catégorie des longues par position comprend, outre les mots tels que fortis, urna, etc., qui ont naturellement les deux consonnes, les mots tels que periclum, articlus, pon're, contraction de periculum, articulus, ponere. Nous avons déjà expliqué ce phénomène (voyez page 74); tandis que le latin littéraire disait viridis, tabula, ordeulum, pônere, stabulum, angulus, pôsitus, — le latin populaire dans les mots qui sont tous accentués sur l'antépénultième, supprimait la pénultième brève, et disait virdis, tabla, ordelum, pôn're, stablum, anglum, pôstus, d'où le français vert, table, oracle, pondre, etable, angle, poste, etc. — Cette chute de l'avant-dernière voyelle (tabula) amenait la rencontre de deux consonnes (tabla), et dès lors on peut légitimement ranger les voyelles ainsi accentuées dans les voyelles de position. C'est ce que nous ferons dans le cours

procéder méthodiquement et embrasser tous les cas, au paradigme suivant :

0.

Cette lettre vient du latin o :

- I. Soit d'un o accentué: bref, schóla (école) long par nature, pómum (pomme) — long par position, fórtis (fort).
- II. Soit d'un o atone : bref, obedire (obéir), long par nature. donáre (donner), - long par position, condúcere (conduire)1.

#### A

Cette lettre vient du latin a, c, i.

I. D'un a originaire:

Soit d'un a accentué: chambre (camera), ane (asinus), cáge (cávea); - voyáge (viáticum), sauvage (silváticus); car (quáre), avare (avárus); — flamme (flámma), char (cárrus), arbre (árbor), ange (ángelus).

Soit d'un A atone: salut (salútem), avare (avárus), parer (paráre), panier (panárium), savon (sapónem); - asperge (aspáragus), carré (quadrátus).

de ce livre. Nous aurions dû à la rigueur remplacer partout les formes classiques par les formes populaires; nous ne l'avons point fait, pour ne pas dérouter l'esprit du lecteur. En tout cas, où se trouvent des mots tels que tábula, ponere, positus, il faudra toujours lire et prononcer táb'la, pón're, pós'tus, etc....

1. Pour éviter d'inutiles paroles, nous ne répéterons plus les mots brefs, longs par nature, longs par position; nous nous bornerons à séparer ces trois catégories par des tirets; le lecteur est averti

une fois pour toutes.

## II. D'un E originaire:

1° accentué : lucarne (lucerna), lezard (lacerta); 2° atone : Mayenne (Meduána), parchemin (pergaménum), marchand (mercántem).

## III. D'un I originaire:

1º accentué: langue (lingua), sangle (cingulum), sans (sine);

2º atone: balance (biláncem), calandre (cylíndrus), Angoulème (Iculísma); — sanglot (singúltus), Sancerro (Sincerra), paresse (pigrítia), sanglier (singuláris), sauvage, vicux fr. salvage (silváticus¹)

#### E

Cette lettre vient du latin c, a, i.

### I. D'un E originaire:

Soit d'un E accentué: cruel (crudélis), espère (spéro), règle (régula), chandelle (candéla).

Soit d'un E atone : légume (legúmen); — église (ecclésia), semaine, vieux fr. sepmaine (septimána).

### II. D'un a originaire:

Soit d'un a accentué: père (páter), chef-(cáput); — mortel (mortális), sel (sál), amer (amárus), noyer (necáre), aimer (amáre), gré (grátum), nez (násus), nef (návis), — alègre (alácrem).

1. Le lecteur a remarque que j'accentue tous les mots latins; je l'ai cru nécessaire, la place et l'importance de l'accent latin n'étant pas assez connues chez nous. Soit d'un A atone : chenil (caníle), parchemin (pergaménum); — hermine (arménia).

## III. D'un 1 originaire:

Soit d'un i accentué : trèfle (trifolium), sec (siccus), ferme (firmus), cep (cippus), mèche (mýxa), crête (crista), Angoulême (Iculisma).

Soit d'un 1 atone : mener (mináre), menu (minútus), beton (bitúmen); — devin (divínus), deluge (dilúvium).

IV. D'une Prosthèse (voir ci-dessous, p. 132).

#### T

Cette lettre vient du latin i, e, c.

## I. D'un 1 originaire :

Soit d'un 1 accentué: sourcil (supercilium); — ami (amicus), épi (spica), épine (spina), ouïr (au[d]ire).

Soit d'un 1 atone : lier (ligáre), image (imáginem), ciguë (cicúta).

### II. D'un E originaire :

Soit d'un E accentué: dix (décem), mi (médius), hermine (Arménia); — cire (céra), merci (mercédem), tapis (tapétum), six (séx), église (ecclésia), Venise (Venétia), Alise (Alésia); — ivre (ébrius).

Soit d'un E atone: timon (temónem).

## MII. D'un c:

Il serait inexact de dire que le c latin devient i en

français, ou plus généralement qu'une consonne devient voyelle: mais on a observé que la double consonnect (factus, tractus), se change en français en it (fait, trait), sous l'influence de la voyelle précédente 1: tractare (traiter), factus (fait), étroit (strictus), tectum (toit), biscoctus (biscuit), lait (lactem), duit (ductus: réduit conduit, produit, séduit, etc...), lit (lectum), fruit (fructum), laitue (lactuca), voiture (vectura), Poitiers (Pictavi), pectorale (poitrail), droit, (Bas-lat. Drictus de directus 2). — Lorsque le ct n'est point en latin précédé d'une voyelle, cette double consonne se change simplement en t: punctum (point), sanctum (saint), unctum (oint).

0

×

Cette lettre vient du latin o, u, au, n.

## I. D'un o originaire:

Soit d'un o accentué: nom (nómen), raison (rationem), pondre (pónere).

Soit d'un o atone: obéir (obedire), honneur (honórem).

## II. D'un v originaire :

Accentué: nombre (númerus), — ongle (úngula), ponce (púmicem), noces (núptiæ).

1. On ne doit tenir aucun compte des mots savants tels que strict (strictus), réduction, induction, protection, etc... J'ai donné dans l'Introduction de ce livre les motifs de cette exclusion.

2. La forme Drictus pour Directus est fréquente dans les textes latins à partir du cinquième siècle, et finit mème par remplacer entièrement cette dernière.

Atone: ortie (urtica).

III. D'un au originaire:

Accentué : or (aurum), trésor (thesaurus), chose (causa), clore (claudere).

Atone: ser (\* ausáre), Orléans (Aureliáni).

IV. D'un N originaire:

Dans un certain nombre de mots tels que: époux (sponsus), couvent (convéntus), Coutances (Constantia), moutier (au treizième siècle moustier, au dixième monstier, du latin monastérium), coûter (vieux fr.) couster, du latin constare), — l'u français provient d'un n latin originaire.

U

Cette lettre vient du latin u.

Soit d'un v accentué: nu (núdus), mur (múrus), aigu (acútus), menu (minútus).

Soit d'un v atone : superbe (supérbus), munir (muníre).

Plus rarement d'un I atone :

Fumier (fimárium), buvait (bibébat).

#### SECTION II.

#### Voyelles composées.

Elles sont au nombre de neuf, dont quatre (ai, ei, oi, ui) sont composées à l'aide de la voyelle I, les cinq autres au moyen de la voyelle u (au, eau, eu, ou, au).

#### ΑI

Ce son composé provient soit d'un a latin, soit d'une transposition:

I. D'un a accentué: maigre (macrum), aile (ala), caisse (capsa), aime (amo), main (manus), semaine (vieux fr. sepmaine, lat. septimana).

## II. D'une transposition.

Dans ce cas, ai provient de la réunion des deux voyelles a, i, séparées en latin par une consonne qui a dù subir une transposition en passant en français : contrarius (contrarie). [Voyez ci-dessous au chapitre De la Transposition. Page 131.]

#### EI

Cette voyelle composée vient du latin E, I.

#### I. D'un E:

Soit d'un E accentué: veine (véna), plein (plénus), frein (frénum), haleine (haléna), Reims (Rémi).

Soit d'un E atone : seigneur (seniórem).

II. D'un I: seing (signum), teigne (tinea), sein (sinus).

OI

Cette voyelle composée provient :

Soit de l'attraction réciproque des voyelles o et 1, séparées en latin par une consonne : histoire (historia), poison (potionem), témoin (testimonium).

Soit d'un E long : avoine (avena), soir (serus), crois (crédo), toile (téla), voile (velum), hoir (heres), etc....

Soit d'un I: voie (via), soif (sitis), poil (pilus), poivre (piper), pois (pisum), foi (fides), poire (pirum), etc....

#### Ш

Cette voyelle composée vient du latin o: puis (post), cuir (córium), muid (módius), huitre (óstrea), huis (óstium)<sup>1</sup>, cuire (cóquere), hui (hodiè)<sup>2</sup>, Le Puy (Pódium). Dans quelques autres cas, elle est le résultat d'une attraction des voyelles latines u et I séparées par une consonne: juin (június), aiguiser (\* acutiare)

<sup>4.</sup> Huis en vieux français, signifie porte; ce mot tombé en desuélude, nous est resté dans huissier qui est proprement portier, ainsi que dans l'expression à huis clos, c'est-à-dire, les portes étant closes.

<sup>2.</sup> Hui dans aujourd'hui. Sur l'explication de ce mot, voyez p. 232.

## AU, EAU

Au est un adoucissement du latin AL, eau un adoucissement du latin EL:

1° du latin al : autre (alter), aube (alba), sauf (salvus), auge (alveus), saut (saltus), jaune (gálbinus).

2º Du latin el : beau (bellus), Meaux (Meldi), château (castellum), veau (vitéllus, vieux fr. véel).

### EU, ŒU

Cette voyelle composée provient d'un o accentué: heure (hóra), seul (sólus), leur (illórum), preuve (próba), aïeul (\*aviólus), neveu (nepótem), queux (cóquus), feuille (fólia) meule (móla), œut (óvum) cœur (cor), Meuse (Mósa), sœur (sóror) mœurs (móres), vœu (vótum), nœud (nódus), œuvre (ópera) couleur (colórem), neuf (nóvus), neuf (nóvem).

ou # en

Cette voyelle composée vient du latin o, u, L.

#### 1. D'un o:

Soit d'un o accentué : couple (cópula), nous (nos), vous (vos), roue (róta).

Soit d'un o atone : couleur (colorem), fourmi (for-

míca), moulin (molínum), souloir (solére), douleur (dolórem), couronne (coróna).

#### II. D'un u:

Soit d'un u accentué: coupe (cúpa), outre (úter), Adour (Atúris), coude (cúbitus), four (fúrnus), ours (úrsus), tour (túrris), sourd (súrdus).

Soit d'un u atone : gouverner (gubernare), couver (cubare), Angoulème (Iculisma).

#### III. D'un L.

Ou n'est dans ce cas qu'un adoucissement de la forme latine ol, ul: mou (mollis), cou (collem), écouter (vieux fr. escolter, lat. auscultare), poudre (púlverem), soufre (súlphur), pouce (púllicem), coupable (culpábilis).

### IE, IEU

La voyelle composée ie provient du latin ia, :

### I. D'un sa accentué.

Véniel (venialis), chréticn (christianus), Amiens (Ambiani).

#### II. Soit d'un E accentué:

Fier (férus), fiel (fél), hier (héri), miel (mél), bien (béne), lièvre (léporis), tient (ténet), fièvre (fébris), pierre (pétram), rien (rém), hieble (ébulum).

Quant à la forme ie dans ier (primarius = premier), voir ci-dessous, p. 276.

La voyelle composée ieu provient soit d'un e : Dieu (Deus), soit d'un o : lieu (locus) etc....

#### CHAPITRE II.

#### ORIGINE DES CONSONNES FRANÇAISES.

Les consonnes se divisent en groupes naturels (Labiales, Dentales, Gutturales), qui correspondent chacun à une partie de l'appareil vocal. Voici cette classification:

| LIQUIDES.  | LABIALES. | GUTTURALES.   | DENTALES. |         |
|------------|-----------|---------------|-----------|---------|
| l, m, n, r | b, v.     | g, j.         | d, z (s). | Douces  |
|            | p, f.     | (q, k, c) ch. | t, s (x). | Fortes. |

#### SECTION I.

Liquides (n, m, l, r, ll, mm, nn, rr).

N

Cette lettre provient du latin n, m, l.

## I. d'un n originaire:

Initial: nous (nos), nez (nasus).

Médian: ruine (ruina), règne (regnum), mentir (mentiri).

Final: son (sonus), raison (rationem), étain (stannum).

## II. D'un m originaire;

Initial: nappe (mappa), nefle (méspilum), natte (matta).

Médian · sente (semita), conter (computare), singe (simius), daine (dama), printemps (primum-tempus).

Final: rien (rem), airain (æramen), mon, ton, son, (meum, tuum, suum).

### III. D'un L originaire:

Niveau, vieux fr. nivel du lat. libella; comparez l'anglais level), poterne (vieux fr. posterne et plus anciennement posterle, du latin postérula), marne (vieux français marle), du lat. márgula.

#### M

Cette lettre provient du latin m, n, b.

## I. D'un m originaire:

Initial: mer (mare), main (manus), mère (mater).

Médian: froment (frumentum), chambre (cámera),
compter (computare).

Final: daim (dama), nom (nomen), faim (fames).

II. D'un n originaire: nommer (nominare), charme (carpinus).

III. D'un B originaire : samedi (sabbati dies).

L

Cette lettre vient du latin l, r, n.

### I. D'un L originaire :

Initial: loutre (lutra), lettre (littera), langue (lingua).

Médian: aigle (aquila), fils (filius), cercle (círculus), câble (cápulum).

Final: seul (solus), poil (pilum), sel (sal), sourcil (supercilium).

### II. d'un R originaire:

Autel (altare), crible (cribrum), palefroi (paraveredus, déjà au cinquième siècle parafredus), flairer (fragare).

## III. D'un n originaire:

Orphelin (\* orphaninus), Palerme (Panormus) Roussillon (Ruscinionem), Bologne (Bononia), Château-Landon (Castellum-Nantonis).

R

Cette lettre vient du latin r, l, s, n.

### I. D'un R originaire :

Initial: règne (regnum), déroute (derupta).

Médian: soricem (souris), charme (carmen), droit (drictus, forme du latin vulgaire pr Directus).

Final: ver (vermis), cor (cornu), enfer (infernum), hiver (hibernum).

### II. D'un L originaire:

Initial: rossignol (\* lusciniola) 1.

Médian: orme (ulmus), remorque (remulcum), esclandre (scándalum), chartre (cártula), chapitre (capitulum).

## III. D'un s originaire :

Marseille (Massilia), orfraie (ossifraga), varlet (\* yassaletus).

## IV. D'un N originaire:

Ordre (órdinem), pampre (pámpinus), timbre (tympanum), diacre (diáconus), coffre (cóphinus), Londres (Lóndinum).

#### LL

Cette consonne double provient:

#### I. Du latin LL:

Anguille (anguilla), bouillir (bullire), faillir (fallere)

## II. Du latin LIA, LEA:

Fille (filia), Marseille (Massilia), paille (palea).

1. Ce changement de l en r était déjà accompli dans les textes latins bien avant la naissance du français : tandis que Plaute et Varron disent lusciniola, les textes mérovingiens n'offrent plus que les formes rusciniola, rosciniola.



### III. Du latin CL, GL, TL, CH:

Oreille (aurícula), seille (sítula), veiller (vigiláre), treille (tríchila), volaille (volátilia).

#### MM

Cette consonne double provient 1° du latin mm: flamme (flamma), somme (summa), 2° du lat. mn: femme (fémina), somme (somnus), sommeil (\* somniculus), homme (hominem).

#### NN

Du latin mn: colonne (columna), ou de gn: connaître (cognóscere).

#### RR

Cette consonne double vient du latin tr, dr:

### I. D'un TR originaire:

Pierre (petra), verre (vitrum), larron (latronem) pourrir (putrere), parrain (patrinus), marraine (matrina).

## II. D'un DR originaire:

Carré (quadratum), arrière (adretro), carresour (quadrifurcus).

#### SECTION II.

abiales (p, b, f[ph], v, w).

P

### Du latin P:

Initial: pain (panis), pré (pratum).

Médian: couple (cópula), étouppe (stuppa), sapin (sapinus).

Final: Loup (lupus), champ (campus), cep (cip-pus).

B

Cette lettre vient du latin b, p, v, m.

### I. D'un B originaire:

Initial: boire (bíbere), bon (bonus).

Médian: diable (diábolus), arbre (árbor).

Final: plomb (plumbum).

### II. D'un p originaire:

Double (\* duplus, forme du latin vulgaire pour duplex), câble (cápulum), abeille (\* apícula).

### III. D'un v originaire:

Courber (curvare), brebis (vervecem), corbeau (corbellus), Besançon (Vesontionem), Bazas (Vasatæ).

### IV. D'un M:

Flambe (flamma), marbre (marmor).

## F, Ph.

Notre langue possède un grand nombre de mots savants tels que physique, philosophie, triomphe où se rencontrent le  $\varphi$  grec et le ph latin: il serait superflu d'insister sur des étymologies aussi élémentaires: nous nous bornons à remarquer que F vient du latin f, ph, v, p.

## I. Du latin F, PH:

marium).

(falx), faisan (phasianus), fumier (fi-

Médian: orfraie (ossifraga), orfévre (aurifaber), coffre (cóphinus).

Final: tuf (tofus).

## II. D'un v originaire:

Initial: fois (vice). Sur le changement de i latin en oi, voyez p. 98.

Médian: palefroi (parafredus, forme du latin vulgaire pr paraveredus).

Final: vif (vivus), suif (sevum), nef (navis), bœuf (bovis), œuf (ovum), sauf (salvus), serf (tervus), cerf (cervus).

#### IV. D'un P:

Chef (caput), nèfle (méspilum), fresaie (præsaga).

## V, W

Cette lettre vient du latin v, b,

## I. D'un v originaire:

Initial: viorne (viburnum), viande (vivenda 1). Médian: chauve (calvus), gencive (gengiva).

## II. D'un B originaire:

Couver (cubare), fève (faba), cheval (caballus), avoir (habere), lèvre (labrum), souvent (subinde), ivre (ebrius), avant (ab-antè), livre (libra), niveau (libella), prouver (probare), Vervins (Verbinum).

## III. D'un P originaire:

Rive (ripa), séve (sapa), rave (rapa), louve (lupa), cheveu (capillum), chèvre (capra), savon (saponem), savoir (sapere), crever (crepare).

4. A l'origine viande signifiait aussi bien une nourriture végétale qu'une nourriture animale: Rabelais nous apprend que « les poires sont viandes très salubres » (Pantagruel, IV, 54); et dans sa tragédie Le triomphe de la Ligue (Leyde, 1607), Nérée disait encore, en parlant de Dieu:

Il donne la viande aux jeunes passereaux, vers dont Racine sit plus tard le célèbre alexandrin:

Aux petits des oiseaux il donne la pature.



#### SECTION III.

Dentales (t, th, d, s, z, x, j).

#### T

Cette lettre vient du latin t, d:

I. D'un T originaire:

Initial: toison (tonsionem), taon (tabanus).

Médian: matière (materia), état (status), château (castellum).

Final: huit (octo), cuit (coctus), fait (factus).

II. D'un D originaire:

Dont (de-unde), vert (viridis), souvent (subinde), Escaut (Scaldis).

TH (grec) ne se rencontre que dans les mots savants: théocratie, théologie, etc....

#### D

Cette lettre vient du latin d, t.

I. D'un p originaire:

Initial: devoir (debere), dans (de-intus), dime ( $d\dot{\varepsilon}$ -cimus).

Médian: tiède (tépidus), émeraude (smaragdus), vendre (véndere).

Final: sourd (surdum), muid (modius), froid (frigidus).

## II. D'un T originaire:

Initial: donc (tunc).

Médian : coude (cúbitus), Adour (Aturis), Lodève (Luteva).

Final: lézard (lacerta), marchand (mercantem).

S

## Cette lettre vient du latin s, c, t.

## I. D'un s originaire:

Initial: seul (solus), serment (sacramentum), sous (subtus).

Médian: cerise (cerasus), maison (mansionem), asperge (aspáragus), Gascogne (Vasconia).

Final: mais (magis), ours (ursus), épars (sparsus), sous (subtus), moins (minus).

## II. D'un T suivi des voyelles composées ia, ie, io, iu:

Poison (potionem), raison (rationem), oiseux (otiosus), Venise (Venetia), saison (sationem), trahison (traditionem), liaison (ligationem).

Final: palatium (palais), tiers (tertius).

#### III. D'un c doux :

Initial: sangle (cingulum).

Médian : plaisir (placere), voisin (vicinus), moisir (mucere), oiseau (vieux fr. oisel, de aucellus, forme du latin vulgaire pour avicellus), Amboise (Ambacia).

= La double consonne ss provient d'un x latin:

essai (exagium), essaim (examen), laisser (laxare), essorer (exaurare), ou d'un ss: casser (quassare), fosse (fossa).

Z

Du latin s ou d'un c doux : chez (casa), nez (nasus), rez (rasus, rez-de-chaussée), assez (ad satis), lèz (latus, Plessis-lèz-Tours, Passy-lèz-Paris).—Lézard (lacerta), onze (úndecim), douze (duódecim), etc.

X

Du latin x, s, c.

I. D'un x originaire: six (sex), soixante (sexaginta).

II. D'un s originaire: deux (duos), toux (tussis), époux (sponsus), roux (russus), oiseux (otiosus), vineux, (vinosus).

III. D'un c originaire: dix(decem), voix (vocem), noix (nucem), paix (pacem), chaux (calcem), faux (falcem).

J

Du latin j, g, i.

I. D'un J originaire:

Initial: Jean (Johannes), jeûne (jejunium), jeune (júvenis).

Médian: parjure (perjurium).

II. D'un G: jouir (gaudere), jumeau (gemellus), jaune (gálbinus), Anjou (Andegavi).

III. D'un 1: Jérusalem (Hierosolyma), jour (diurnum), Jérôme (Hieronymus), goujon (gobionem), Dijon (Dibionem). Sur le changement de i en j, voyez p. 115.

#### SECTION IV.

Gutturales (c, q, k, ch, g, h).

0

Il se prononce gutturalement devant a, o, u, et est dit alors c dur: devant e, i, w, il se prononce dentalement, et prend le nom de c doux.

#### \$ 1. C dur.

Il provient du c dur latin ou de son équivalent q:
Initial: coque (concha), coquille (conchylium), couver
(cubare), car (quare), casser (quassare), coi (quietus).
Médian: second (secundus), chacun (vieux fr. chascun
quisque-unus).

Final: lacs (laqueus), onc (unquam), sec (siccus).

#### S 2. C doux.

Il provient du c doux latin : ciment (cœmentum), ciel (cœlum), cité (citatem, forme du latin vulgaire, très-fréquente sous l'empire pour civitatem).

#### K

C'est, dans nos termes métriques, la reproduction barbare du grec χ; le χ devrait se rendre par ch; kilomètre est doublement barbare pour chiliomètre, χιλιομέτρον.

Q

Cette lettre vient du latin c dur, qu, ch:

Initial: quel (qualis), queue (cauda), queux (coquus).

Médian: tranquille (tranquillus), coquille (conchylium).

Final: cinq (quinque).

#### CH.

Cette lettre vient du c dur latin 1.

Initial: chef (caput), chose (causa), chandelle (candela), chandeleur (candelarum [festa]), chèvre (capra).

Médian: bouche (bucca), miche (mica), perche pértica), fourche (furca), mouche (musca), sécher (siccare).

Final: Auch (Auscia).

 Et du grec y dans les mots savants tels que chirographe (χειρόγραφος), chaos (χάος), etc....

#### G dur.

Du latin h, c dur, q, v, n:

### I. D'un G dur originaire:

Initial: goujon (gobionem), goût (gustus).

Mėdian: angoisse (angustia), sangle (cingulum).

Final: long (longus), étang (stagnum), poing (pugnus).

#### II. D'un c dur.

*Initial:* gobelet (\* cupelletum), gras (crassus), gonfler (conflare).

Médian: maigre (macrum), langouste (locusta), viguier (vicarius), cigogne (ciconia).

## III. D'un v originaire:

Gascogne (Vasconia), gui (viscum), gué (vadum), gaîne (vagina), guêpe (vespa), sergent (servientem), Gard (Vardo), Gapençais (Vappincensium), gâter (vieux fr. gaster, vastare), guivre (vipera).

IV. D'un n latin suivi d'une voyelle : cigogne (ciconia), Digne (Dinia), Auvergne (Arvernia), oignon (unionem), Boulogne (Bononia).



#### G doux.

Du latin g et des suffixes ia, ea.

I. D'un G originaire:

Initial: gencive (gingiva), géant (gigantem), geindre (gémere).

Médian: large (largus).

II. Des diphthongues ia, io - ea, eo.

Chez les Romains, l'i et le j n'avaient à l'origine qu'un seul et même son: Quintilien nous l'affirme, et cette indécision a longtemps persisté dans l'écriture; les anciens manuscrits comme les livres imprimés jusqu'au milieu du dix-septième siècle confondent l'i et le j, et ce n'est qu'en 1750 que l'Académie reçut le j dans son dictionnaire comme une lettre nouvelle.

C'est ainsi que l'i'latin a pu dans certains cas devenir j en français (ou g doux, ce qui est la même chose); Hierosolyma, simia, diurnus, vindémia, ont donné Jérusalem, singe, jour, vendange, preuve évidente que le peuple prononçait Hjerosolyma, simja, djumus, vindemja. — Ceci posé, on voit clairement comment pipionem, tibia, rabies, Dibionem, diluvium, cambiare\*, abbreviare, sont devenus respectivement pigeon, tige, rage, Dijon, déluge, changer, abréger, etc. Il s'est opéré dans ces mots deux transformations successives: 1º le changement de l'i en j, ou comme disent les Allemands, la consonnification de l'i: pipio-

nem, tibia, rabies, Dibionem, diluvium, cambiare, abbreviare ont été prononcés pipjonem, tibja, rabjes, Dibjonem, diluvjum, cambjare, abbrevjare. 2° Ce changement de l'i en j, amène la rencontre et le choc de deux consonnes, pipionem devient pipjonem. Or (comme nous le démontrerons ci-dessous) 1, il arrive dans ce cas que la première des deux consonnes disparaît: subjectus, devient sujet, et dorsus, dos; de même pipjonem, tibja, rabjes, Dibjonem, etc..., ont donné pijonem, tija, rajes, Dijonem, dilujum, camjare, abbrejare, d'où pigeon, tige, rage, Dijon, déluge, changer, abréger, etc....

C'est de la même manière que s'est opéré le changement de ea, eo, eu en je, ge, etc.... Dans les formes régulières latines, lanea, cavea, commeatus, hordeum, deusque, l'e fut de bonne heure remplacé par i, et bien avant les temps mérovingiens, les inscriptions offrent communément les formes lania, cavia, commiatus, hordium, diusque; ainsi ramenées de ea, eu, à ia, iu, ces diphthongues se comportent comme on l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que l'i devient j, et lania commiatus, cavia, hordium, diusque, prononcés lanja, commjatus, cavia, hordium, diusque, donnèrent respectivement lange, congé, caqe, orge, jusque, etc....

<sup>1.</sup> Vojez poge 137.

## H

Du latin h, f.

I. D'un Horiginaire: homme (hominem), hier (heri), hui (hodiè, dans aujourd'hui).

II. D'un r: hors (soris), hormis (soris-missum). Habler ne vient point directement du latin, mais de l'espagnol hablar (sabulári), et ne remonte qu'au seizième siècle

## II

#### Histoire des lettres latines.

L'Histoire des lettres françaises nous a conduit des effets aux causes, du français au latin, et nous a fait ainsi remonter le courant des transformations jusqu'à la source. Nous allons faire maintenant l'opération inverse, étudier l'histoire des lettres latines, décrire les modifications qu'elles ont subies pour devenir lettres françaises. Pour éviter d'inutiles répétitions, nous donnerons aussi peu d'exemples que possible, nous bornant à renvoyer le lecteur aux divers paragraphes de la première partie (Histoire des lettres françaises), où les preuves se trouvent rassemblées.

<sup>4.</sup> L'f latin suivi d'une voyelle, devient toujours h en espagnol, au commencement des mots : fabülári, ou fablári a donné habtar comme facere, faba, formica ont donné les mots espagnols hacer, kaba, hormigua

## CHAPITRE I.

#### HISTOIRE DES VOYELLES LATINES.

Tout mot se compose d'une syllabe accentuée, ou tonique, et d'une ou plusieurs syllabes atones, c'est-à-dire non accentuées qui précèdent ou qui suivent la tonique. Ainsi dans mercátus, a est la tonique; e, u ne sont que des atones. En faisant l'histoire des voyelles latines, nous étudierons d'abord les voyelles accentuées, puis les voyelles atones.

#### SECTION 1.

## Voyelles accentuées.

Dans les voyelles accentuées, nous distinguerons, les brèves, les longues et les voyelles de position (c'està-dire les voyelles suivies de deux consonnes, longues par leur position et non par leur nature). Cette distinction qui peut sembler minutieuse, est loin d'être indifférente, car fĕrum, avēna, fērrum, qui nous offrent chacun un e accentué, se comportent en français de trois manières différentes: la brève donne ie (fĕrus-fier), la longue oi (avēna-avoine), la voyelle de position e (fērrum-fer).

A bref devient ordinairement ai, en français:  $\check{a}$ mo (aime), m $\check{a}$ cer (maigre). — A long devient e: n $\check{a}$ sus (nez), am $\check{a}$ re (aimer), mort $\check{a}$ lis (mortel.). — A en position

reste aussi a en français: arbor (arbre), char (carrus), charme (carmen).

E bref devient ie: levium (liege), ferus (fier). — E long donne oi: avēna (avoine), rēgem (roi), lēgem (loi). — E en position persiste en français: ferrum (fer), terra (terre), lepra (lèpre).

I bref devient oi: přrum (poire), přlus (poil), nžger (noir), fřdes (foi). — I long persiste: spīca (épi), amīcus (ami), spīna (épine). — I en position devient e: siccus (sec), cippus (cep), crista (créte), firmus (ferme).

O bref devient eu: novem (neuf), mola (meule), proba (preuve). — O long donne aussi eu: mobilis (meuble) solus (seul), hora (heure). — O en position persiste en français: corpus (corps), fortis (fort), mortem (mort), ponere (pondre).

U bref devient ou: lupus (loup), jugum (joug), cubo (couve). — U long persiste: murus (mur), acutus (aigu), purus (pur). — U en position devient ou: ursus (ours), gutta (goutte), surdus (sourd), turris (tour<sup>4</sup>).

Æ se change en e, ie: cælum (ciel), læta (lie)². Œ devient e: fæmina (femme).

AU devient o : causa (chose), aurum (or), auricula (oreille).

4. Remarquons ici que la diphthongaison s'exerce invariablement sur les brèves accentuées; en d'autres termes, les brèves latines accentuées se diphthonguent toujours en passant dans notre langue et les voyelles ă, č, t, ŏ, ŭ deviennent respectivement en français, ai, ie, oi, eu, ou.

2. Lie qui signifiait, en vieux français, joyeux, a subsisté dans l'expression: faire chère lie (cara læta, littéral, visage joyeux), qui voulait dire primitivement faire bon visage, bon accueil, et par extension offrir un bon repas, ce qui est une des formes du bon accueil.

#### SECTION II.

## Voyelles atones.

Si la voyelle tonique latine persiste toujours en français, il n'en est point de même des atones. Pour connaître exactement ce qu'elles deviennent en passant dans notre langue, il convient d'étudier séparément les atones qui précèdent la tonique (comme e dans mercatum), et les atones qui la suivent (u dans mercatum)

## § 1. Voyelles atones qui précèdent la tonique.

Les atones qui précèdent la tonique peuvent être réparties en deux classes: atones précédant immédiatement la tonique (par exemple di dans vindicare), atones précédant médiatement la tonique (vin dans vindicare).

a) Atones précédant immédiatement la tonique. — Elles persistent toujours en français, quand elles sont longues: perēgrinus (pélerin), cæmētérium (cimetière), etc. Elles disparaissent toujours lorsqu'elles sont brèves 4: sanitátem (santé) bonitátem (bonté), christianitátem (chrétienté), positúra (posture), septimána (semaine. Vieux français sepmainne),

<sup>4.</sup> Sauf lorsqu'elles occupent la première place du mot (Biláncem, cáballus, Balance cheval), c'est-à-dire lorsque la seconde syllabe est tonique, auquel cas la première syllabe ne pouvait disparaître sans mutiler le mot au point de le rendre méconnaissable.

claritátem (clarté), comitátus (comté), clericátus (clergé), etc. 1.

b) Atones précédant médiatement la tonique. — Brèves ou longues, les atones de cette classe persistent toujours en français : vestimentum (vêtement, ornamenta (ornement), etc.

## § 2. Voyelles atones qui suivent la tonique.

D'après la règle même de l'accentuation latine, ces voyelles ne peuvent occuper que deux places, l'avant-dernière, comme u dans tábůla, la dernière comme u dans mercátum.

a) Avant-dernière. — Ne se trouvant que dans les mots accentués sur l'antépénultième, elle est toujours brève en latin: saé ülum, lúridus, túmülus, pértica, pónére, légére, fácére, etc. Absorbée par la tonique qui la précédait, cette voyelle se prononçait à peine, et si les Romains des hautes classes la faisaient sentir en parlant, il est certain que le peuple supprimait ces inflexions délicates. Dans tous les débris qui nous restent du latin populaire (Graffiti de Pompéi, inscriptions, épitaphes, etc.), la pénultième brève a disparu: au lieu de cómp(u)tum, orác(u)lum, tab(u)la, sæc(u)lum, vós(i)tus, mób(i)lis, vinc(e)re, suspend(é)re, etc., le latin populaire disait cómptum, oráclum, tabla, sæclum, yóstus, moblis, vincre, suspendre, etc.²; et quand cette

<sup>4.</sup> Cette suppression de la brève atone avait déjà lieu dans le latin valgaire, comme nous l'avons démontré dans l'Introduction (page 75).

<sup>2.</sup> M. Schuchardt en a réuni d'innombrables exemples dans son Vokalismus des Vulgarlateins, 11, 35.

langue vulgaire devint le français, les mots ainsi contractés devinrent à leur tour, compte, oracle, table, siècle, poste, meuble, vaincre, suspendre, etc.

Nous n'insistons pas davantage sur cette règle qu'on peut ainsi formuler: dans tous les mots accentués en latin sur l'antépénultième, la pénultième disparaît toujours en français.

b) Dernière. — Elle disparaît en français: siccus, sec, caballus-cheval, porcus-porc, mare-mer, mortalis-mortel, — ou, ce qui revient au même, elle s'assourdit en e muet: cupa-coupe, firmus-ferme, etc.

## CHAPITRE II.

HISTÓIRE DES CONSONNES LATINES.

Comme on l'a vu plus haut les consonnes se divisent en groupes naturels (Labiales, Dentales, Gutturales) qui correspondent chacun à une partie de l'appareil vocal. La permutation des consonnes latines en consonnes françaises s'appuie sur deux principes.

1º C'est entre les consonnes de même organe qu'ont lieu les permutations: étant donné le groupe des Labiales p, b, v, f, c'est entre ces quatre consonnes de même organe que s'opéreront les permutations: ainsi le latin b deviendra en français b: arbre (arbor), ou v: couver (cubare), mais il ne deviendra jamais z, ou g par exemple.

2º Outre que les consonnes de l'alphabet ne se permutent pas au hasard mais sont réparties par groupes

dans le sein desquels la permutation s'opère, il faut encore remarquer que dans le groupe lui-même, la permutation n'a pas lieu au hasard entre les lettres de ce groupe: — dans le groupe des Labiales p, b, v, f, il y a, comme nous l'avons vu au Tableau des consonnes (p. 101), deux fortes p, f, — deux faibles ou douces, b, v. C'est de la forte à la douce que s'opère le passage. Ainsi, jamais le b latin ne devient p en français, et le contraire est fréquent.

Nous renverrons aux exemples rassemblés dans l'histoire des lettres françaises, autant que faire se pourra. A l'étude des lettres simples, nous adjoindrons celle des lettres composées (L R, M R, etc.) qui donnent lieu en français à d'intéressantes combinaisons.

#### SECTION 1.

Liquides (l, m, n, r).

## L

L devient en français l, r, u. — Pour les exemples je renvoie le lecteur à chacune de ces trois lettres dans l'histoire des lettres françaises (p. 100, 103).

TL devient il: sítula (seille), vétulus (vieil).

CL initial persiste en français: clarus (clair). — CL final devient il: 3culus (œil), apícula (abeille), aurícula (ereille).

GL initial persiste en français, gladiolus (glaïeul).

GL médian devient il: vigilare (veiller), cailler (vieux français coailler, coagulare), tégula (tuile).

PL initial persiste : plorare(pleurer). — PL final devient il: scópulus (écueil).

BL, FL subsistent toujours en français: ébulum (hièble), inflare (enfler).

#### M

M devient en français m, n, b. — Pour les exemples, voyez ci-dessus, histoire des lettres françaises, p. 102, 106.

MN devient mm, m: fémina (femme), hóminem (homme), nominare (nommer), lámina (lame), dómina (dame), exámen (essaim).

MT devientt, nt, mt: dormitórium (dortoir); cómitem (comte); computare (conter), semitárium (sentier).

## N

N devient en français n, r, l. — Pour les exemples, voyez p. 101, 103.

NM devient m: anima (âme), Hieronymus (Jérôme). NS devient s: mansionem (maison), mensem (mois), insula(île, vieux français isle), sponsus(époux), constare (couster, puis coûter).

RN laisse toujours tomber n à la fin des mots : inférnum (enfer), fúrnum (four), cornu (cor), djúrnum (jour), hibérnum (hiver), alburnum (aubour), carnem (chair).

ans.

#### R

R devient en français r, l. — Pour les exemples, voir.p. 103.

RS devient s: dorsum (dos), pérsica (pêche, vieux fr. pesche), chêne (bas-latin quércinus, vieux fr., chesne, caisne puis chêne¹).

A ces changements il faut en ajouter un autre fort important : je veux dire l'intercalation de lettres nouvelles entre deux liquides :

Les mots comme húmilis, cúmilus, dans lesquels la pénultième brève tombait (voyez p. 75), devenait húmlis, cúmlus, etc..., les deux liquides (ml) se trouvaient alors en présence, et pour éviter ce choc désagréable, on intercala la lettre b, húmlis devint hum-(b)-le, cúmlus devint com-(b)-le. — Voici ces intercalations:

1º ML devient mbl: húmilis (humble), cúmulus (comble), símulo (semble), insimul (ensemble).

2º MR devient mbr: númerus (nombre), cámera (chambre), Camerácum (Cambrai), cucúmerem (concombre).

3º LR devient ldr: moudre, foudre, poudre, dans lesquels l'u est un adoucissement de l, étaient en vieux français moldre (mólere), foldre (fúlgur), poldre (púl-

<sup>1.</sup> Quercinus s'était de bonne heure corrompu en casnus que l'on trouve, au sens de quercus, dans une charte de l'an 508. De casnus est venu au onzième siècle le vieux français caisne, plus tard chesne.

verem), formes qui mieux que le français moderne montrent comment s'est opérée la permutation.

4º NL devient ngl: spínula (épingle).

5° NR devient ndr: ponere (pondre), summonere (semondre), géner (gendre), téner (tendre), Portus-Véneris (Port-Vendres), Véneris-dies (vendredi), minor (moindre).

#### SECTION II.

Dentales (t, d, z, s).

T

T devient en français t, d, s. Pour les exemples voir p. 109, 110.

Il disparaît, à la fin des mots, quand il se trouve en latin entre deux voyelles: grátum (gré), amátum (aimé), minútus (menu), virtútem (vertu), acútus (aigu), scútum (écu), abbátem (abbé). — Il disparaît aussi dans l'intérieur des mots: caténa (vieux fr. chaëne, chaîne), matúrus (vieux fr. maür, múr), etc... Je n'insiste point sur les faits de ce genre; ils trouveront leur place au chapitre de la syncope des consonnes.

TR devient tantôt r: frátrem (frère), matrem (mère), patrem (père), Mátrona (Marne), — tantôt rr: vitrum (verre), putrére (pourrir), nutritus (nourri), latrónem (larron), materiamen (merrain), matriclárius (vieux fr. marreglier, aujourd'hui marguillier).

ST devient rarement s: angústia (angoisse), tesson (latin vulgaire \* testônem diminutif de testa).

#### D

D devient en français d, t.—Pour les exemples, voir p. 109.

DR devient r: rídere (rire), occídere (occire), cathédra (chaire), credere (croire), quadragésima (carême, vieux fr. caraesme).

DJ, DV laissent tomber la dentale : adjuxtáre (ajouter), adveníre (avenir).

ND devient nt: subinde (souvent), pente, ponte, tonte, etc...

## S, Z, X

S devient s, c, t, z: pour les exemples, voir ci-dessus n. 109, 111.

SR se change en tr, en passant dans notre langue : créscere (croître), páscere (paître), cognóscere (connaître), \*éssere (être. Sur ce verbe, voyez livre II, au chapitre des verbes auxiliaires).

ST, SP, SC initiaux deviennent est, esp, esc: stare (ester), scríbere (écrire), sperare (espérer). Je ne fais que mentionner ce fait, il trouvera sa place au chapitre de l'Addition des Lettres, p. 133.

X devient ss: exágium (essai), exámen (essaim), laxare (laisser), axílla (aisselle), coxa (cuisse), issu participe passé de issir (exíre).

#### SECTION III.

Gutturales (c, ch, ch, q, g, j, h),

C

C doux devient en français c, s, z, x. — C dur devient c, ch, g, i. — Pour les exemples, voir p. 94, et 110, 114.

C entre deux voyelles tombe à la fin des mots: fócum (feu), lócum (lieu), jócum (jeu), paúcum (peu), Aúcum (Eu), Saviníacum (Savigny<sup>4</sup>).

CL, déjà traité page 123. CT, déjà traité page 95.

Q

Voyez ci-dessus au c dur.

4. Profitons de cet exemple, pour dire quelques mots sur la formation d'un grand nombre de noms de lieux.

La particule celtique ak, que les Romains latinisèrent en acum, marquait la possession. Pour désigner la propriété d'Albinus, ou celle de Sabinus, les Gallo-Romains disaient: Albini-acum, Sabini-acum. Dette finale devint en français ac au Midi, ac, e, y, au Nord. Sabini-acum est au Midi Savignac, — au Nord Savenay, Sevigné, Savigny; — Albiniacum devint Aubignac, Aubenay, Aubigne, Aubigny.

La finale e semble dominer particulièrement dans l'Ouest (Vitré, Aubigné, Sévigné, Martigné, etc...); — la finale y au centre de la France: Vitry, Aubigny, Savigny, Martigny; — la finale ay en Champagne, et dans l'Est (Avenay, Savenay, Martenay). Mais ces délimitations sont fort indécises, et l'on se tromperait en leur assignant une rigueur qu'elles ne comportent pas. G

G devient en français g, j, i. — Pour les exemples, voir p. 111, 114.

GM devient m: pigmentum (piment), phlegma (flemme).

GN devient n: malignum (malin), benígnum (bénin), GD se change en d: smaragda (émeraude).

J

Voir p. 111.

H

Voir p. 117.

Gette lettre tombe souvent au commencement des mots: habére (avoir), homo (on), hora (or), hórdeum (orge), oui (vieux fr. oïl, latin ho[c]-illud).

SECTION IV.

Labiales (p, b, f, ph, v).

P

P devient en français p, b, v.—Pour les exemples, voir p. 106, 108.

Ps, Pt, Pn initiaux: ce son est étranger à notre langue qui a converti ps, pt, pn en s, t, n: ptisana (tisane), pneuma (neume), psalmus (vieux fr. saume)

Les mots qui reproduisent ces sons dans leur intégrité, psaume, psallette, etc..., sont tout modernes.

PT se change au milieu des mots en t, d: captívus (chétif), derúpta (déroute), rupta (route), scriptus (écrit), adcaptare (acheter), male-aptus (malade); \* grupta (grotte?). Les mots apte, captif, crypte, rupture, etc..., sont modernes.

#### B

B devient en français b,v. — Pour lès exemples, voir p. 106-108.

BT, BS, BJ, BM perdent la consonne b en passant en français, et deviennent d, t-s-j-m: cúbitus (coude), dúbitum (doute), débitum (dette), subjéctum (sujet), submíssum (soumis).

BR devient *ur*: abrotónum (aurone), fábrica (vieux fr. faurge=forge).

F, Ph

Voir p. 107.

## V

V devient en français v, f, b, g.—Pour les exemples, voir p. 106-108.

1. Aptus donna en vieux français ate, en provençal ade; ate, ade, ont au douzième siècle le sens de bien portant, et mal-ade (male aptus) celui de mal portant.

2. Crypta était devenu crupta dans le latin vulgaire dès le sixième siècle; et nous trouvons ce mot dans un texte latin de 887 sous la forme grupta qui a donné le mot grotte.



# PARTIE II.

TRANSPOSITION, ADDITION ET SOUSTRACTION DES LETTRES.

I

De la transposition ou métathèse.

Lorsque les lettres d'un mot dérivé sont placées dans un autre ordre que celui qu'elles occupaient dans le primitif, on dit qu'il y a métathèse (μετάθεσις), c'est-àdire trânsposition: dans étang (stagnum), le gn latin ést devenu ng en français.

## § 1. Transposition des consonnes.

N: étang (stagnum), poing (pugnus), teignant (tin-gentem).

L: sanglot (singúltus), Lot (Oltis).

R: pour (pro), treuil (tórculus), pauvreté (paupertátem), truffe (tuber), troubler (turbulare), Durance
(Druentia), brebis (vervecem), tremper (temperare),
fromage (formaticum), trombe (turbo).

## § 2. Transposition des voyelles.

La voyelle I est souvent attirée vers la voyelle qui précède, ce qui amène une transposition nécessaire: gloire (glória), histoire (história), mémoire (memória), juin (június), muid (módius), faisan (phasiánus). Je n'insiste point sur ce fait, et renvoie le lecteur à la page 98 où cette transposition a été étudiée.

#### De l'addition des lettres.

Les lettres ajourées au mot primitif peuvent être prosthétiques, c'est-à-dire placées au commencement du mot, épenthétiques ou placées dans le corps du mot, épithétiques ou placées à la fin du mot¹.

## CHAPITRE I.

ADDITION AU COMMENCEMENT DU MOT OU PROSTUÈSE.

## § 1. Voyelles.

Aux sons initiaux sc, sm, sp, st qu'ils ne pronongaient qu'avec difficulté, nos ancêtres ajoutèrent un e

<sup>4.</sup> Je conserve ces dénominations empruntées aux grammairiens secs, parce qu'elles sont consacrées par l'usage, et qu'elles sont commodes par leur brièveté.

qui facilitait l'émission de cette consonne composée en la dédoublant : espace (spátium), espèce (spécies), espérer (speráre), estomac (stomáchum), esclandre (scándalum), esprit (spíritus), ester (stáre), escabeau (scabéllum), escient (scientém), esclave (slávus), escalier (scalárium)<sup>1</sup>. Dès le seizième siècle, plusieurs de ces mots subissent une modification : l's tombe, et la suppression en est marquée par l'accent aigu qui surmonte l'é initial : état (státum), épice (spécies), échelle (scála), écrin (scrínium), étain (stánnum), étable (stábulum), étude (stúdium), épais (spíssus), école (schóla), étroit (stríctus), époux (spónsus), épine (spína), épi (spíca), étoile (stélla), épée (spatha), Écosse (Scótia)<sup>2</sup>.

On en vint même par une fausse assimilation à ajou ter un e à des mots qui n'avaient point d's en latin : córticem (écorce), carbúnculus (escarboucle), etc....

#### S 2. Consonnes.

Addition d'un H: huit (octo), huile (óleum), haut (áltus), huître (óstrea), hièble (ébulum), hache (áscia),

2. Il est inutile de dire que je passe sous silence les mots savants tels que : scandale, stomacal, stoïque, stérile, spectateur, etc.

<sup>4.</sup> Le français, nous l'avons dit souvent, vient du latin populaire et non point de la langue littéraire romaine. Or, au cinquième et au sixième siècle, le latin vulgaire ne disait plus spatium, sperare, stare, etc..., mais ispatium, isperare, istare, comme on le voit par les inscriptions et les diplômes des temps mérovingiens. Cet i que le peuple avait ajouté pour faciliter l'émission du son, devint e en français : espace (ispatium), ester (istare), espèrer (isperare), etc.

héron (eródius), huis (óstium)<sup>4</sup>, hurler (ulláre, forme du latin vulgaire pour ulŭláre).

Addition d'un G: grenouille (ranúncula).

Addition d'un T: tante (vieux fr. ante, du l. ámita).

Addition d'un L (par la soudure de l'article au mot lui-même): Lille (Insula), lierre (hóedera), luette (uvétta), lors (hora), lendemain (vieux français l'endemain: voyez ci-dessous p. 233)<sup>3</sup>.

# CHAPITRE II.

ADDITION DANS LE CORPS DU MOT OU ÉPENTHÈSE.

Addition d'un H: Cahors (Cadúrci), envahir (invadére), trahir (tradére), trahison (traditionem). Le moyen âge, d'accord en cela avec l'étymologie et la raison historique du mot, écrivait avec plus de logique: envair, traïr, traïson.

Addition d'un M: lambruche (labrúsca).

Addition d'un N: langouste (locústa), lanterne (latérna), Angoulême (Iculísma), convoiter (\* cupitáre), concombre (cucúmerem), jongleur (joculatórem), peintre (pictórem).

<sup>1.</sup> Sur le mot huis, et son dérivé huissier, voyez page 98.

<sup>2.</sup> Grenouille est en vieux français renouille, forme qui ne vient point du latin classique ranúncula, mais du latin vulgaire ranúcla, fréquent dans les textes du sixième siècle; sur le changement de cl en il (ranucla, renouille), voyez page 423.

<sup>3.</sup> Au lieu de dire le lendemain, le lierre, la luette, qui sont de grossières erreurs du quinzième siècle, le moyen âge disait correctement l'endemain, l'ierre. l'uette.

Addition d'un R : fronde (funda), perdrix (perdícem), trésor (thesaúrus).

Quant à l'addition d'un b dans les compositions latines mr, ml, etc..., chambre (cámera), húmble (humilis), voyez ci-dessus, page 125.

## CHAPITRE III.

ADDITION A LA FIN DU MOT OU ÉPITHÈSE.

Addition d'un S: lis (lilium), legs (légatum), tandis (tam diu), jadis (jam diu), sans (sine), certes (certe), etc....

## III

· De la soustraction des lettres,

Les lettres soustraites des mots primitifs peuvent être retranchées soit au commencement du mot (aphé-rèse), soit dans le corps du mot (syncope), soit à la fin du mot (apocope).

## CHAPITRE I.

SOUSTRACTION AU COMMENCEMENT DU MOT OU APHÉRÈSE.

§ 1. Apherèse des voyelles.

Boutique (apothéca), blé (ablátum), migraine (ἡμικρανία), leur (illórum), riz (oryza), diamant (ada-

mántem), le (ille), Gers (Egírius), sciatique (ischiadícus), Natolie (Anatólia), Pouille (Apúlia).

## § 2. Aphérèse des consonnes.

Tisane (ptisána), pâmer (\*spasmáre), loir (glíris), neume (pneuma), or (hora), orge (hórdeum), on (homo), avoir (habére). Voyez ci-dessus, page 129.

## CHAPITRE II.

SOUSTRACTION DANS LE CORPS DU MOT OU SYNCOPE.

## § 1. Syncope des voyelles.

Nous avons vu ¹, suivant quelle loi les voyelles latines passaient en français : la voyelle tonique persiste toujours; des voyelles atones, les brèves disparaissent à deux places (1° quand elles se trouvent immédiatement avant la tonique, positiura = posture, 2° quand elles sont pénultièmes, regüla = règle. — Quant aux atones longues, elles subsistent toujours.

## § 2. Syncope des consonnes.

Dans tout mot, les consonnes peuvent occuper deux positions différentes par rapport aux voyelles : ou bien elles sont placées entre deux voyelles comme b dans

<sup>4.</sup> Pages 420-124.

tubanus, et on les nomme alors consonnes médianes, — ou bien elles sont suivies d'un autre consonne comme b dans submissum: ce sont les consonnes non-médianes.

Consonnes non-médiancs. Des consonnes doubles telles que bm dans submissum, c'est ordinairement la première qui disparaît en français : sujet (subjectus), soumis (submissus), déroute (derupta), noces (nuptiæ), chétif (captivus), peser (pensare), avoué (advocatus), coquille (conchylium), etc. 1... — C'est ainsi que l's latin qui avait persisté dans la plupart des mots français jusqu'à la fin du seizième siècle (ancien français aspre, pastre, paste, du latin asper, pastor, \* pasta), disparut au dix-septième siècle, et sa suppression fut marquée par un accent circonflexe, âpre, pâtre, pâte².

Consonnes médianes. La chute des consonnes médianes est un phénomène important dans la formation de notre langue:

Chute des Dentales, D: cruel (crudélis), suer (sudare), dénué (denudátus), moelle (medúlla), obéir (obedire), — T: douer (dotáre), douaire (dotárium), muer (mutáre), rond (rotúndus), saluer (salutáre).

Chute des Gutturales, c: plier (plicare), jouer (jo-

<sup>4.</sup> La syncope des consonnes a été peu étudiée jusqu'à présent et l'on ignore encore à quelle loi précise elle se rattache; je me propose de publier prochainement quelques observations sur ce point obscur de la philologie romane.

<sup>2.</sup> Sauf dans les trois mots mouche (musca), louche (luscus), citerne (cisterna), où l's a disporu des l'origine.

cáre), voyelle (vocális), délié (delicátus), prier (preeáre), — G: nier (negáre), géant (gigántem, nielle (nigélla), août (augústus), maître (magíster).

Chute des Labiales, B: taon (tabánus), viorne (vi-búrnum), ayant (habéntem), — v: paon (pavónem), peur (pavórem), viande (vivénda¹), aïeul (\*avíolus).

#### CHAPITRE III.

SOUSTRACTION A LA FIN DU MOT OU APOCOPE.

§ 1. Apocope des voyclles.

Sur la chute des voyelles latines à la fin des mots, voyez page 122.

## § 2. Apocope des consonnes.

T: gré (grátum), aimé (amátum), aigu (acútus), écu (scútum), abbé (abbátem), etc....

N: four (furnus), chair (carnem), cor (cornu), hiver (hibérnum), jour (djurnum), cahier (vieux français quaier, latin qua[t]érnum), enfer (inférnum), aubour (albúrnum).

L: oui (vieux français oïl, hoc-illud), nenni (vieux français nennil, non-illud).

<sup>4.</sup> Sur ce mot voyez page 408.

# PARTIE III.

PROSODIE.

La prosodie est cette partie de la grammaire qui traite des modifications apportées aux voyelles par la quantité et par l'accent. Les voyelles peuvent être modisiées de trois manières : 1º Dans leur nature. (A peut devenir O par exemple). L'étude de ces modifications constitue la permutation des voyelles exposées page 91. - 2° Dans leur longueur. Elles peuvent être brèves comme dans patte, ou longues comme dans patre; c'est l'étude de la quantité. Il y a peu de chose à dire de la quantité, sinon qu'elle est très-vague en français : elle n'est sûre que dans les mots tels que múr (vieux français meür, matúrus), qui résultent d'une contraction, ou dans ceux comme pâtre (vieux français pastre), où l's a été supprimée; dans tous les mots de ce genre, la longueur de la voyelle est certaine. - 3º Dans leur élévation. Elles peuvent être toniques (comme a dans célibát) ou atones (comme a dans pardon). C'est l'étude de l'accent. Il y a quatre sortes d'accents qu'il ne faut pas confondre, et que l'on confond souvent: l'accent tonique, l'accent grammatical, l'accent oratoire, l'accent provincial.

## § 1. Accent tonique.

On nomme accent tonique (disions-nous dans l'Introduction de ce livre), ou simplement accent, l'élévation de la voix qui dans un mot se fait sur une des syllabes: ainsi dans raison, l'accent tonique est sur la dernière syllabe, et dans raisonnáble il est sur l'avantdernière. On appelle donc syllabe accentuée ou tonique celle sur laquelle on appuie plus fortement que sur les autres. Cette élévation de la voix s'appelait en grec τόνος ου προσωδιά que les Latins ont traduit par accentus. L'accent tonique donne au mot sa physionomie propre et son caractère particulier, aussi l'a-t-on justement nommé « l'âme du mot. » En français, l'accent tonique n'occupe jamais que deux places : la dernière quand la terminaison est masculine (chanteur, aimér, finir, seigneúr), l'avant-dernière quand la terminaison est féminine (sauvage, verre, porche). En latin, l'accent tonique n'occupe aussi que deux places; il est sur la pénultième quand elle est longue (cantorem, amare, finire, seniorem), et quand elle est brève sur l'antépénultième (sylváticus, pórticus). En comparant entre eux les exemples latins et français que nous venons de citer, le lecteur remarquera aussitôt que l'accent latin persiste en français, c'est-à-dire que la syllabe qui était accentuée en latin, est aussi la syllabe accentuée en francais (cantorem = chanteur, amare = aimer, finire = finír, seniórem = seigneúr). Ce fait de la persistance de l'accent latin est d'une importance considérable, et

c'est, on peut le dire, la clef de la formation de la langue française; j'en ai expliqué l'utilité dans l'Introduction de ce livre, à laquelle je demande la permission de renvoyer le lecteur.

#### § 2. Accent grammatical.

La grammaire française a trois espèces d'accents : l'accent aigu, l'accent grave, l'accent circonflexe. Pris dans ce sens, l'accent est un signe grammatical qui sert dans l'orthographe à trois usages différents :

1° Tantôt l'accent dénote la prononciation de certaines voyelles, bonté, règle, pôle; 2° tantôt il indique la suppression de certaines lettres, pâtre (pastor), âpre (asper), âne (asinus), qui étaient dans l'ancienne langue pastre, aspre, asne; tantôt enfin il est employé à distinguer l'un de l'autre deux mots qui s'écrivent de même bien qu'ayant des acceptions différentes : du et dû, — des et dès, — la et là, — tu et tû, — sur et sûr, etc...¹.

#### § 3. Accent oratoire.

Tandis que l'accent tonique s'exerce sur les syllabes dans l'intérieur des mots, l'accent oratoire ou phraséologique s'exerce sur les mots dans l'intérieur des

<sup>4.</sup> Cf. Littré, Dict. hist., v° Accent. Ces accents grammaticaux qui servent de signe dans l'écriture sont très-différents dans le grec et dans le français qui pourtant les a pris du grec. Les accents aigu, grave, circonflexe, dans le grec, servent uniquement à noter la syllabe qui a l'accent tonique, et désignent des nuances de cette into-

phrases. L'accent oratoire rentre dans le domaine de la déclamation et n'a pu naturellement exercer aucune influence sur la transformation des mots latins en mots français<sup>1</sup>. Nous n'aurons donc point à nous en occuper ici.

#### § 4. Accent provincial.

On désigne sous ce nom l'intonation propre à chaque province, et différente de l'intonation du bon parler de Paris, prise pour règle. C'est dans ce sens qu'on dit que pour bien parler il ne faut pas avoir d'accent. L'étude de ces inflexions, particulières aux habitants de certaines provinces, ne rentre point dans notre sujet, et nous devons la laisser de côté.

Disons seulement que la prononciation provinciale se borne à donner à un mot deux accents, et à rescreindre la valeur de l'accent principal, en lui adjoignant un demi-petit accent.

nation. Dans notre langue, au contraire, les accents aigu, grave, circonflexe n'ont aucun rapport avec l'accent tonique et étymologique et ne sont que des signes purement orthographiques.

4. Voyez G. Paris. Accent latin, p. 8.



# LIVRE II

FLEXION OU ÉTUDE DES FORMES GRAMMATICALES

9 9

# LIVRE II.

# FLEXION OU ÉTUDE DES FORMES GRAMMATICALES.

Le livre II sera consacré tout entier à l'étude des flexions, c'est-à-dire des modifications qu'éprouvent un mot qui se décline, un verbe qui se conjugue. La déclinaison (substantif, article, adjectif, pronom) — et la conjugaison — formeront naturellement les deux divisions de ce livre.

Pour compléter l'étude des parties du discours, nous placerons ici les mots invariables, bien qu'ils n'éprouvent pas de flexion.

# PARTIE I.

DÉCLINAISON.

terno.

#### SECTION L

Substantif.

Nous examinerons successivement dans les substantifs le cas, le genre, le nombre.

§ 1. Cas.

Des six cas de la déclinaison latine, un seul, le nominatif, marquait le sujet, les cinq autres indiquaient le régime. Si nous considérons le latin d'un côté, le français de l'autre, nous voyons que les six cas de la langue mère se sont réduits à un seul dans la langue dérivée. Comment ce fait s'est-il produit? Les six cas ont-ils toujours existé en latin, ou bien le français n'a-t-il jamais eu plus d'un cas? C'est encore l'histoire de la langue qui va nous fournir l'explication de ce phénomène.

La tendance à simplifier et à réduire le nombre des cas, se fit sentir de bonne heure dans la langue latine vulgaire; les cas exprimaient des nuances de la pensét trop délicates et trop subtiles pour que l'esprit grossier des Barbares pût se complaire dans ces fines distinctions. Incapables de manier cette machine savante et compliquée de la déclinaison latine, ils en fabriquaient une à leur usage, simplifiant les ressorts et réduisant le nombre des effets, quittes à reproduire plus souvent le même; ainsi, les Romains distinguaient par des désinences casuelles le lieu où l'on se trouve du lieu où l'on va: veniunt ad domum, sunt in domo. Impuissants à saisir ces nuances délicates, ils ne voyaient point l'utilité de cette distinction, et disaient indifféremment: sum in domum, co ad rivum, etc.

Aussi, dès le cinquième siècle, hien avant l'apparition des premiers écrits en langue française, le latin vulgaire réduisit le nombre des cas à deux : le nominatif, pour indiquer le sujet; pour indiquer le régime, il choisit comme type l'accusatif qui revenait le plus fréquemment dans le discours 1. Dès lors la déclinaison latine fut ainsi constituée : un cas-sujet muru-s, un cas-régime muru-m.

La langue française n'est que le produit du lent développement de la langue vulgaire romaine, et la grammaire française, qui n'est à l'origine que la continuation de la grammaire latine, hérita de ce système

<sup>4.</sup> Ce fait a été rigoureusement établi par M. Paul Meyer, en 4860, dans une Thèse de l'École des Chartes, et d'après l'étude des textes latins aux temps mérovingiens.

et posséda dès sa naissance une déclinaison parfaitement régulière, cas-sujet *mur-s* (mur*us*), cas-régime *mur* (mur*um*). On disait donc ce *mur-s* est haut; j'ai construit un *mur*<sup>4</sup>.

C'est précisément cette déclinaison à deux cas qui constitue la différence essentielle de l'ancien français et du français moderne. Cette déclinaison disparut au quatorzième siècle (comme nous l'expliquerons plus loin), non sans laisser dans la langue moderne maints débris, qui nous apparaissent comme autant d'exceptions insolubles, et qui trouvent leur explication et leur raison historique dans la connaissance de l'ancienne déclinaison française.

Les paradigmes de cette déclinaison sont au nombre de trois, correspondant aux trois déclinaisons latines:

#### SINGULIER.

| rósa<br>rósam         | _ <b>ა</b> ძავ | múru-s — murs<br>múru-m — mur | pástor — pâtre <sup>2</sup><br>pastórem — pasteur |
|-----------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| PLURIEL.              |                |                               |                                                   |
| rósa<br>rósa <b>s</b> | — róses        | múri — mur<br>múros — murs    | pastores — pasteurs                               |

<sup>4.</sup> On voit immédiatement la conséquence de cette distinction des cas; du moment que c'est la forme du mot (comme en latin), — et non plus sa position (comme en français moderne), qui donne le sens de la phrase, les inversions étaient possibles. Aussi sont-elles frequentes dans l'ancien français. On disait indifféremment le rois conduit le cheval (caballum conduit rex), ou comme en latin; le cheval conduit le rois. Grâce à l's désinentielle qui est la marque du sujet roi-s (rex), il n'y a point d'ambiguïté possible.

Patre, s'écrivait en vieux français pastre. Pastre et pasteur n'étaient point en vieux français, deux mots distincts, mais bien les deux cas d'un même mot.

On disait au sujet: la rose est belle, le murs est haut, le pâtre est venu; au régime, j'ai vu la rose, le mur, le pasteur, etc.... 1

A l'inspection des trois paradigmes, on est frappé de ce fait : d'une part que l'accent latin est toujours respecté, et de l'autre que (sauf un cas) le français prend s partout où le latin le met, en un mot que la déclinaison française repose sur les lois naturelles de la dérivation.

Entre le latin qui est synthétique, et le français moderne qui est analytique nous trouvons un état intermédiaire, une demi-synthèse. C'est la déclinaison du vieux français, qui marque un temps d'arrêt dans cette marche de la synthèse vers l'analyse <sup>2</sup>. Mais ce système était encore trop compliqué pour les esprits du treizième siècle : de même que les Barbares avaient réduit

- 1. Dans tous ces exemples de notre ancienne langue il fallait écrire *li murs* et non *le mur*, *li* étant le nominatif singulier et *le* l'accusatif, comme on le verra tout à l'heure au chapitre de l'article; mais voulant conduire le lecteur du connu à l'inconnu, nous nous sommes abstenus.
- 2. Raynouard qui a retrouvé en 4814 les lois de la déclinaison française, leur donna le nom de règle de l's, à cause de l's quimarque fréquemment le sujet. Cette découverte est un des plus grands services qui aient été rendus à l'étude de notre ancien idiome, el à l'histoire de notre langue. « Sans cette clef, dit très-justement M. Littré, tout paraît exception ou barbarie; avec cette clef on découver un système écourté sans doute, si on le compare au latin, mais régulier et élégant. » On discute beaucoup l'utilité et le rigoureux emploi de cette règle de l's pendant la durée du moyen age: son utilité pratique est restreinte, elle a été violée pius d'une fois; mais c'est son existence (beaucoup plus que son utilité), qui constitue un fait du plus haut intérêt, car elle nous permet de constater la transition du latin au français, et comme une halte dans la marche de la synchèse vers l'analyse.

à deux les six cas de la déclinaison latine, le treizième siècle imagina qu'il était beaucoup plus régulier de réduire à une seule ces trois déclinaisons françaises. On prit comme type la deuxième déclinaison, parce qu'elle était la plus fréquemment employée, et on appliqua aux deux autres les règles de celle-ci. Or la caractéristique de cette déclinaison était un s au cassujet du singulier : murs (murus). On dit alors contrairement au génie de la langue française, et aux lois de la dérivation latine : le pastres, comme on disait le murs. On violait ainsi les règles de la dérivation; car en latin pástor n'a point d's au cas-sujet, et n'en a pas besoin, puisqu'il se distingue de l'accusatif pastorem par la place de l'accent tonique. Cette adjonction d'un s au nominatif de tous les mots comme pastor, qui ont une double forme en français (pastre, pasteur), semblait simplifier la flexion des noms, elle la compliqua au contraire, et c'est cette erreur qui a détruit le système de la déclinaison française. Car c'était fonder notre déclinaison sur un fait purement artificiel et arbitraire, l'adjonction d'un s, tandis qu'elle reposait auparavant sur les lois naturelles de la dérivation. On voit que dans sa première période (neuvième-douzième siècle) la déclinaison française repose sur l'étymologie; et dans la deuxième (douzième- quatorzième siècle), sur l'analogie : la première est naturelle, la seconde artificielle; la première était faite avec l'oreille, la seconde avec les yeux.

La déclinaison française de la première époque, nous venons de le voir, était naturelle, basée sur l'éty-

mologie, et les lois de la dérivation, mais précisément à cause de cela, elle était particulièrement fragile, « puisqu'elle n'avait que des règles de seconde main, c'est-à-dire des relations avec la forme et l'accentuation latines et qu'elle n'avait point de soutien et de garantie dans l'enchaînement même de sa propre langue<sup>1</sup>. » Aussi la déclinaison française était-elle promptement condamnée à périr et la malencontreuse réforme qui consista à unifier les trois déclinaisons en soumettant les faits particuliers au fait le plus général ne réussit point à la sauver de la ruine. Rejetée par le peuple, dès le treizième siècle, constamment violée à la même époque par les lettrés, la déclinaison française achève de se décomposer au quatorzième siècle. Elle disparaît, et la distinction d'un cas sujet et d'un casrégime est abandonnée; on se borne désormais à n'employer qu'un seul cas pour chaque nombre. Mais lequel des deux subsista? Ce fut le cas régime (falcónem-faucon); il était ordinairement plus allongé et plus consistant que le sujet, et revenait plus fréquemment que lui dans le discours. Dès lors le cas sujet disparut (fálco, en vieux fr. fauc): la déclinaison moderne était créée.

Cette adoption du cas régime comme type du substantif latin, eut une conséquence curieuse pour la formation des nombres. Dans le paradigme,

SINGULIER.

murus — mur-s murum — mur PLURIEL.

muri — mur muros — mur-s

4 M. Littre.

le cas régime était pour le singulier, mur, pour le pluriel mur-s. Au quatorzième siècle, la nouvelle déclinaison prenant le cas régime pour type, il en résulta que l's du cas régime muros (murs), devenait pour la langue française la marque du pluriel, et que l'absence d's au cas régime mur (murum), était déclarée la marque du singulier.

Si l'on avait au contraire adopté, comme type, le cas sujet, et abandonné le cas régime, on aurait eu murs (murus), au singulier, au pluriel mur (muri), et l's qui est aujourd'hui la marque du pluriel, fût devenu dès lors la marque du singulier.

Du jour où la présence de l's final cesse d'être le caractère propre des cas pour devenir la marque distinctive des nombres, la déclinaison française du moyen âge avait disparu; le quinzième siècle l'ignora complétement, et lorsqu'au temps de Louis XI, Villon essaye, dans une ballade, d'imiter le langage du treizième siècle, il néglige d'observer cette règle de l's que nous avons retrouvée; dès lors son imitation manque du cachet distinctif du moyen âge. Il est piquant de voir relever, au dix-neuvième siècle, les fautes commises par un écrivain qui tentait d'écrire au quinzième siècle un pastiche du treizième.

La déclinaison à deux cas étant, comme on l'a vu, le caractère distinctif et fondamental de l'ancien français, cette perte des cas est ce qui a le plus rapidement et le plus sûrement vieilli la langue antérieure au quatorzième siècle, et établi entre les deux ères de notre idiome le vieux français et le français moderne, une démarcation bien plus profonde qu'il en existe en italien et en espagnol, entre le langage du treizième siècle et celui du dix-neuvième.

Il subsista cependant de l'ancienne déclinaison française quelques vestiges importants, qui nous apparaissent aujourd'hui comme des anomalies inexplicables, et dont l'histoire de la langue française peut fournir seule la solution. Avant d'aborder l'étude des genres, reprenons une à une l'étude des déclinaisons de l'ancien français, pour rechercher les traces qu'elles ont laissées dans le français moderne.

1° Deuxième déclinaison. Nous avons supprimé le cassujet, et conservé le cas-régime (mur-murum, serf-servum, etc...). Cependant il nous est resté quelques débris du cas-sujet dans les neuf mots suivants : fils (filius), fonds (fundus), lacs (laqueus), legs (legatus), lis (lilius), lez (latus)¹, puits (puteus), rets (retis), queux (coquus), qui dans l'ancien français, étaient au cas-régime : fit (filium). fond (fundum), lac (laqueum), leg (legatum), li (lilium), lé (latum), puit (puteum), ret (retem), queux (coquum). On voi qu'ici c'est le cas-régime qui a disparu, et le sujet qui a persisté².

<sup>4.</sup> s, y, z, sont équivalents en vieux français, comme signes orthographiques; ainsi voix (vox) s'écrivait indifféremment voix, vois, voiz. Une trace de cet usage est restée dans nez (nasus), lez (latus), et dans les pluriels en x (cailloux, feux, maux) qui en vieux français s'écrivaient aussi bien avec s qu'avec x.

<sup>2.</sup> Il en est de même dans quelques noms propres, Charles (Carolus), Louis (Ludovicus), Vervins (Ferbinus), Oriéans (Aurelianus), etc....

C'est aussi par l'histoire de la seconde déclinaison qu'on peut expliquer la formation du pluriel en aux : mal, maux; cheval, chevaux, etc....

Le paradigme de la seconde déclinaison était au treizième siècle:

| SINGULIER.               | PLURIEL.                  |
|--------------------------|---------------------------|
| mals (malus) mal (malum) | mal (mali)<br>mals (malos |

Or *l* s'adoucissant en *u* quand il est suivi d'une consonne (*paume*-palma, *aube*-alba, *sauf*-salvus), — *mals* devint *maus*:

| SINGULIER.   | PLURIEL.     |
|--------------|--------------|
| maus (malus) | mal (mali)   |
| mal (malum)  | maus (malos) |

Quand le quatorzième siècle détruisit la déclinaison en abandonnant les cas-sujets pour ne conserver que le régime, on eut alors au singulier mal (malum), au pluriel maus ou maux (malos). De même pour chevaux, travaux, baux, etc....

2º Troisième déclinaison.—En latin, l'accent se déplace (dans cette déclinaison) quand le mot passe du nominatif aux cas obliques, pástor-pastòrem. Il en résulta, nous l'avons vu, pour la troisième déclinaison française, une double forme : l'une pástre (pastor) au cas sujet, l'autre pasteur (pastòrem) au cas régime. Là, comme dans la deuxième déclinaison, c'est le cas régime qui l'emporta au quatorzième siècle : on peut s'en convaincre en jetant les yeux

sur ce paradigme de l'ancienne déclinaison française:

```
      ábbas — abbe,
      abbátem — abbé

      fálco — fauc,
      falcónem — faucon

      látro — lerre,
      latrónem — larron

      sérpens — serpe,
      serpéntem — serpent

      infans — enfe,
      infántem — enfant, etc.
```

Les sujets abbe, fauc, lerre, serpe, enfe on disparu, les régimes, abbé, faucon, larron, serpent, enfant ont persisté.

Dans quelques mots très-peu nombreux, c'est au contraire le régime qui a disparu :

```
sóror — sœur, sorórem — seror

pictor — peintre, pictórem — painteur

antecéssor — ancêtre, antecessòrem — ancesseur

traditor — traitre (v. fr. traïtre), traditórem — traïteur
```

Dans beaucoup d'autres mots, les deux formes, sujet et régime, ont subsisté parallèlement, mais au lieu de rester les deux cas d'un même mot, elles devinrent des mots différents, — tels sont :

```
cántor — chantre, cantórem — chanteur
pástor — pâtre, pastórem — pasteur
sénior — sire (v. fr. sinre), seniórem — seigneur
```

4. Le génitif latin a laissé quelques traces dans l'ancien français. Il est inutile de citer ces formes, puisque le français moderne les a rejetées à l'exception toutefois de leur (illorum), et chandeleur (candelaum [festa].)



Des trois genres que possédait la langue latine, le français n'adopta que le masculin et le féminin. Le neutre disparut, et on ne peut qu'en approuver la suppression, car la langue latine avait tout à fait perdu le sentiment des raisons qui à l'origine avaient donné à tel objet plutôt le neutre que le masculin, et le baslatin en réunissant celui-ci à celui-là, préparait cette simplification du langage, que les langues romanes ont adoptée. Le neutre n'est utile que là, où, comme dans l'anglais, il appartient exclusivement à ce qui n'est ni mâle, ni femelle.

Cette suppression du neutre qui remonte à une époque fort ancienne, et bien antérieure à l'invasion des Barbares, s'est opérée de deux façons:

1º Les substantifs neutres ont été réunis au masculin. On trouve dans Plaute dorsus, ævus, colluis, gutturem, cubitus, etc...; dans les inscriptions antérieures au quatrième siècle, brachius, monumentus, collegius, fatus, metallus, etc...; dans la Lex salica: animalem, retem, membrus, vestigius, precius, folius, palatius, templus, tectus, stabulus, judicius, placitus, etc.... Il est d'ailleurs inutile de multiplier les preuves de ce fait, qu'un rhéteur de l'Empire, Curius Fortunatianus, avait déjà observé, et qu'il nous a transmis en ces termes: « Romani vernacula plurima et neutra multa masculino genere

potius enuntiant, ut hunc theatrum, et hunc prodigium'. »

2° Les substantifs neutres se fondirent dans les noms féminins, le pluriel neutre en a (pecora) ayant été pris (par suite d'une erreur étrange) pour un nominatif singulier de la première déclinaison. On trouve dans des textes du cinquième siècle des accusatifs tels que pecoras, pergamenam, pecoram, vestimentas, etc...

Notons maintenant quelques particularités de l'ancienne langue qui nous aideront à expliquer les anomalies telles qu'amour, orgue, hymne, délices (véritables inconséquences grammaticales).

Tous les noms abstraits en or qui étaient masculins en latin devinrent féminins en passant en français : dolôrem-douleur, errôrem-erreur, calôrem-chaleur, amôrem-amour. Ce féminin en contradiction avec le latin, chagrina les latinistes du seizième siècle; aimant mieux parler latin que français, ils essayèrent de rendre le masculin à tous ces noms et de dire le douleur, le chaleur. Cette tentative eut tout l'insuccès qu'elle méritait; cependant honneur et labeur en sont restés masculins, et c'est depuis lors qu'amour a les deux genres<sup>2</sup>.

Hymne était originairement masculin, et le genre féminin qu'on lui attribue en parlant des hymnes d'église n'a rien qui se justifie soit dans l'étymologie, soit dans l'histoire du mot.

2. Littré, I. 406

<sup>4.</sup> P. Meyer. Étude sur l'hist. de la langue française, p. 31, 32; Littré, p. 406.

Quant au mot gens, il est proprement féminin, et l'idée qu'il exprime (hommes, individus) est du genre masculin; de là une lutte qui a amené ce mot à posséder les deux genres. Mais on peut dire en général que ces distinctions de mots masculins par devant, féminins par derrière (automne, gens, etc...), de mots masculins au singulier, féminins au pluriel (amour, orgue, délices, etc...) ne sont que des barbarismes et des subtilités oiseuses inventées par les grammairiens, et que rien ne cor firme dans l'histoire de la langue.

### § 3. Nombres.

Le français, comme le latin, et le grec éolien , n'a que deux nombres: le singulier et le pluriel,—celui-ci distingué du premier par l'adjonction d'un s. Pour quoi cet s? « Quand on considère le français moderne en soi, et sans se reporter à ses origines, il est impossible de comprendre pour quoi il a choisi cette lettre à l'effet de marquer la pluralité dans les noms. C'est, ce semble, quelque chose d'arbitraire: toute autre lettre aurait aussi bien convenu à un pareil office; et l'on serait tenté de voir dans ce choix une convention des grammairiens qui s'entendirent pour établir ainsi une distinction entre le singulier et le pluriel; distinction destinée aux yeux, et nulle pour l'oreille, puisque dans la plupart des cas cette s ne sonne pas. Pour tant il n'en est rien; et elle

<sup>1.</sup> Le dialecte éclien ne connaissait point l'usage du duel, à la différence des trois autres dialectes de la langue grecque.

a sa raison d'être.... Pour la justifier, il faut sortir du français moderne, et entrer dans le français ancien<sup>4</sup>. Là, nous trouvons, avant le quatorzième siècle, une déclinaison à deuxcas:

SINGULIER: murs (murus) — mur (murum)
PLURIEL: mur (muri) — murs (muros)

Au quatorzième siècle on supprime, dans chaque nombre, le cas-sujet pour ne garder que le régime (mur-murum, murs-muros); le type du singulier étant mur (murum), celui du pluriel murs (muros), l's devint le signe caractéristique et la marque du pluriel. Si l'on avait au contraire pris pour type le cas-sujet, et abandonné le cas-régime, on aurait eu alors au singulier: murs (murus), au pluriel: mur (muri), et l's qui est aujourd'hui la marque du pluriel fût devenu la marque du singulier.

Certains substantifs tels que vitrum, glacies, etc..., qui n'avaient point de pluriel en latin, l'ont en français: verres, glaces, etc.... D'autres, qui n'avaient point de singulier en latin, ont en français les deux nombres: menace (minaciæ), noce (nuptiæ), relique (reliquiæ), gésier (gigeria), arme (arma), geste (gesta) etc....

D'autres enfin qui possédaient en latin les deux nombres n'ont plus que le pluriel en français : mœurs (mores), ancêtres (antecéssor), gens (gens). Jusqu'au dix-septième siècle gens et ancêtres eurent un singulier, témoin ces vers de Malherbe :

Oh! combien lors aura de veuves La gent qui porte le turban.

<sup>4.</sup> Littré, II, 357.

et La Fontaine: la *gent* trotte-menue. — Ancêtre a été employé au singulier pendant tout le moyen âge, et plus tard par Voltaire, Montesquieu et Chateaubriand.

Il en est de même du mot pleurs: Bossuet disait encore, comme au dix-septième siècle : le pleur éternel.

### SECTION II.

Article.

La langue latine n'avait point d'article, et bien que Quintilien ait prétendu qu'elle n'y perdait rien¹, il n'en est pas moins vrai que c'était là une imperfection réelle, et, que pour suppléer au manque d'article, les Romains employèrent souvent le pronom démonstratif ille pour la clarté du discours, dans les cas où nous employons aujourd'hui le, la, les. Les exemples abondent:

Annus ILLE quo (Cicéron). — ILLE alter (id.). — ILLA rerum domina fortuna (id.). — Quorsùm ducis asinum ILLUM (Apulée). — Funerata est pars ILLA corporis mei quæ quondam Achilles eram (Pétrone), etc... — Væ autem homini ILLI per quem filius hominis tradetur (St Jérôme), etc...

Si de tels exemples ne sont pas rares dans la latinité classique, ils sont incomparablement plus fré-

<sup>4.</sup> Noster sermo articulos non desiderat (De Institut, orator., I, 4.) De tous les idiomes indo-européens, le grec et les langues germaniques emploient seuls l'article. Le latin et le slave n'eurent point d'article, et le sanscrit n'a qu'un article rudimentaire.

quents dans le latin vulgaire, surtout après la réduction à deux des six cas de la déclinaison, réduction qui s'opéra vers le cinquième siècle (comme je l'ai dit ailleurs¹, et qui rendait nécessaire l'emploi d'un article; le latin vulgaire appropria à cet usage le pronom ille: Dicebant ut ille teloneus de illo mercado ad illos necuciantes (Charte du septième siècle). Le pronom ille ainsi transformé, et réduit à deux cas, comme toute¹ déclinaison latine, devint en français:

SINGULIER.

Masculin. Fémini

Sujet: Ille—li. Illa—la. Régime: Illum—le. Illam—la.

PLURIEL

Masculin. Féminin.

Sujet: Illi-li. Illa-Régime: Illos—les. Illa-

On disait, en distinguant soigneusement le régime du sujet:

Ille caballu-s fortis Li cheval-s est fort Vidi illum caballum J'ai yu le cheval.

Lorsqu'au quatorzième siècle la déclinaison française disparut par la perte du cas-sujet et que le casrégime subsis a seul, on eut pour l'article masculin: le (illum), les (illos), et pour le féminin la (illam),

<sup>1.</sup> Page 36.

les (illas). Telle est l'origine de notre article moderne<sup>4</sup>.

Combiné avec les prépositions de, a, en, l'article masculin a donné en vieux français :

SINGULIER: del (de le), — al (à le), — enl (en le), qui sont devenus respectivement del, deu, du, — al, au, par l'adoucissement de l en u (voyez ci-dessus p. 99). — Enl a disparu du français moderne.

PIURIEL: dels (de les), — als (à les), — es (en les), — dels et als sont devenus des et aux. Quant à la combinaison es (en les), elle a disparu de notre langue, non sans laisser quelques traces, telles que maître-èsarts, docteur ès-sciences, ès-mains, Saint Pierre èsliens etc...

<sup>4.</sup> Le lecteur a sans doute remarqué que l'article offre à la règle de persistance de l'accent latin en français une remarquable exception très-bien expliquée par M. G. Paris. « Les comiques latins comptent la première syllabe de ille, illa, illum, comme une brève; ces mots peuvent même être regardés tout à fait comme des enclitiques, comme le montre la composition ellum, ellam pour en illum, en illam. Si l'accent avait été marqué sur ille, jamais on n'aurait abrégé il, ni supprimé cettesyllabe en composition. Aussi ne faut-il pas s'étonner, que par une exception unique, le français ait gardé de ce mot la syllabe de désinence il-le= le; il-la=la; il-li=lui; il-los=les. »

### SECTION III.

Adjectif.

# CHAPITRE I.

ADJECTIFS QUALIFICATIFS.

§ 1. Cas et nombres.

Les adjectifs suivaient dans notre ancienne langue les mêmes règles de déclinaison que le substantif; comme lui ils eurent à l'origine deux cas distincts.

#### SINGULIER.

Sujet: bon-us = bon-sRegime: bon um = bon.

#### PLURIEL.

Sujet: lon-i = bon. Régime: bon-os = bon-s.

Comme lui aussi, ils abandonnèrent au quatorzième siècle le cas-sujet pour ne conserver que le régime. Il est donc inutile de reproduire ici les règles énoncées ci-dessus¹ et dont le lecteur pourra faire l'application aux adjectifs.

<sup>1.</sup> Voy. page 146-153.

# °§ 2. Genres.

C'est un principe général qu'à l'origine la grammaire française n'est que la continuation et le prolongement de la grammaire latine; par suite les adjectifs de l'ancien français suivent en tout point les adjectifs latins, c'est-à-dire que les adjectifs qui avaient chez les Romains une terminaison pour le masculin et une pour le féminin, bonus-bona, avaient aussi deux terminaisons en français; et que ceux qui en avaient seulement une pour ces deux genres (homo grandis, femina grandis), n'en avaient qu'une en français; on disait au treizième siècle une grand femme, une âme mortel (mortalis), une coutume cruel (crudelis), une plaine vert (viridis), etc.... Le quatorzième siècle ne comprenant plus le motif de cette distinction, crut y voir une irrégularité, assimila à tort la seconde classe d'adjectifs à la première et contrairement à l'étymologie, il écrivit grande, cruelle, verte, mortelle, comme il écrivait bonne, etc.... Cependant une trace de là formation correcte est restée dans les expressions grand'mère, grand'route, grand'faim, grand'garde, grand'hâte, grand'chère, etc..., qui sont des débris du parler ancien. Vaugelas et les grammairiens du dixseptième siècle, ignorant la raison historique de cet usage, décrétèrent étourdiment que la forme de ces mots résultait d'une suppression euphonique de l'e, et qu'il fallait marquer cette suppression par une apostrophe (').

\$ 3. Adjectifs pris substantivement.

1 22 Contract

Certains mots, substantifs en français moderne, mais provenant d'adjectifs latins, tels que domestique (domésticus), sanglier (singularis), bouclier (buccularius), grenade (granatum), linge (lineus), coursier (course), etc., étaient adjectifs dans notre ancienne langue, conformément à leur origine latine. On disait en vieux français:

Un serviteur domestique, c'est-à-dire un homme attaché au service de la maison (domus). L'ancienne langue, régulière dans sa formation, disait domesche (domésticus) respectant ainsi l'accent latin.

Un porc sanglier (porcus singuláris), c'est-à-dire un porc sauvage), qui vit solitairement; on l'appelle de même en grec, μονίος (le solitaire).

Un écu bouclier (clypeus buccŭlárius), ce qui veut dire littéralement un écu bombé.

Une pomme grenade (pomum granatum), c'est-àdire une pomme remplie de pepins (grana).

Un vétement linge (vestimentum lineum), c'est-à-dire un habit de lin. — Sur le changement de lineus, en linge, ou de eux en ge, voir p. 116.

Un cheval coursier, c'est-à-dire un cheval réservé à la course, par opposition aux chevaux de trait, etc.

Dans ces différentes expressions, l'épithète a fini par éliminer le substantif, et devenir le nom même de l'objet. C'est alors qu'on a dit: un domestique, un sanglier, un linge, un coursier, etc., comme nous disons aujourd'hui un mort au lieu d'un homme mort, un mortel, au lieu d'un être mortel, etc.

# § 4. Degrés de signification

Ici, comme dans toute la déclinaison française, les particules ont chassé les flexions or, imus, qui marquaient en latin les degrés de signification, et ont pris leur place en français. En cela se reconnaît encore la tendance analytique des langues romanes:

COMPARATIF. Il se forme par l'addition des adverbes plus, moins, aussi au positif, aussi bien dans l'ancienne langue que dans le français moderne. — Observons seulement qu'à côté de la forme plus.... que, l'ancien français possédait, comme l'italien, la forme de: Il est plus grand de moi. On disait indifféremment: il est plus grand de moi, ou: il est plus grand que moi. De nême en italien: Plus grand que mon livre: Più grande del mio libro.

Quelques adjectifs ont conservé en français la forme synthétique du comparatif latin: meilleur (meliórem). L'accent se déplaçant au cas-régime (mélior-meliórem), il en résulte, comme nous l'avons vu, une double déclinaison, qui se résout, soit en un seul cas, soit dans la conservation des deux cas revêtus d'une signification différente.

Les cinq adjectifs Bon, Mal, Grand, Petit, Moult ont gardé leur comparatif:

Bon: mélior, vieux fr. mieldre - meliorem meilleur.

167

# DEGRÉS DE SIGNIFICATION.

MAL: péjor, pire — pejórem, vieux fr. pejeur. GRAND: májor, maire — majórem, majeur. Petit: mínor, moindre — minórem, mineur.

Moult (multus): pluriores, plusieurs.

Les formes neutres sont: minus (moins), pejus (pis), plus (plus), mélius (mieux, vieux fr. miels).

Ajoutons à cette liste la double forme sénior qui a donné le vieux fr. sinre [lequel est devenu sire, commo prins du latin prensus est devenu pris], et SENIOREM qui a donné seigneur.

SUPERLATIF. Il se forme par l'addition de le plus, très, au positif. L'ancienne langue disait aussi bien moult (multum) beau, que très-beau.

Quelques superlatifs latins persistèrent en vieux français. On disait au douzième siècle : saint-isme (sanctíssimus), altisme (altíssimus), etc. ¹. Ils disparurent au quatorzième siècle. Quant à nos mots en issime, ils sont savants et ne remontent point au delà du seizième siècle : comme tous les mots qui ne datent point de la période populaire et spontanée, ils sont trèsmal formés, et violent la loi de l'accent : Generalissime (generalíssimus), reverendissime, illustrissime, etc.

4. Six siècles avant la naissance de notre langue, le latin vulgairo contractait déjà en ismus, les superlatifs en issimus, preuve de l'énergie croissante et de l'influence de l'accent latin. On trouve dans les graffiti de Pompéi, et les inscriptions des premiers temps de l'Empire carismo, dulcisma, felicismus, splendidismus, pientismus vicésma, etc., au lieu de carissimo, dulcissima, felicissima, splendidissimus, pientissimus, vicesima, etc.

# CHAPITRE II.

8 Wind O

NOMS DE NOMBRE.

Si. Nombres cardinaux.

Unus et Duo, déclinables en latin, suivirent dans notre ancienne langue les mêmes vicissitudes que les substantifs et les adjectifs qualificatifs. Ils eurent, comme eux, deux cas jusqu'à la fin du treizième siècle.

SUJET: Uns (unus), Dui (duo)
REGIME: Un (unum), Deux (duos)

On disait donc: *Uns* chevals et *dui* bœufs moururent (unus caballus et duo boves),— et: il tua *un* cheval et *deux* bœufs (unum caballum et duos boves).

Le sujet disparut au quatorzième siècle, et là comme partout, ce fut le cas-régime qui persista.

Les nombres trois (tres), quatre (quatuor), cinq (quinque), six (sex), sept (septem), huit (octo, vieux fr. oit), neuf (novem), dix (decem), n'offrent rien à remarquer.

Dans les mots onze (úndecim), douze (duódecim), treize (trédecim), quatorze (quatuórdecim), quinze (quíndecim), seize (sédecim), il est curieux de voir comment la position de l'accent tonique a fait complé-

<sup>1.</sup> Octo = huit. Sur le changement du ct en it, voir page 95.

tement disparaître le mot decem, qui donnait leur sens à undecim, duodecim, etc. 1.

Les noms qui servent à marquer les dizaines: vingt (vigínti), trente (trigínta), quarante (quadragínta), cinquante (quinquagínta), soixante (sexagínta), septante (septuagínta), octante (octogínta), nonante (nonagínta) dans lesquels le g latin a disparu, ont donné à l'origine véint, tréante, quaréante, etc., qui se sont plus tard contractés en vingt, trente, quarante, etc...

Au-dessus de cent, pour exprimer un nombre pair de dizaines (120, 140, 160, etc.), notre ancienne langue employait les multiples de vingt, et disait six-vingt (120), sept-vingt (140), etc., c'est-à-dire six fois vingt, sept fois vingt, comme nous disons encore quatre-vingts, c'est-à-dire quatre fois vingt. Quelques traces de ce vieil usage ont persisté jusqu'à nous : ainsi l'hôpital des Quinze-Vingts, c'est-à-dire 15×20 ou 300 (il était fondé à la fin d'entretenir 300 aveugles); et les expressions de Bossuet et de Voltaire : il y a six-vingts ans.

Le latin ambo (les deux, tous les deux ensemble), donna en français l'adjectif ambe qui avait la même signification. On disait : ambes mains, ambes parts, etc., au lieu de les deux mains, des deux parts; ce mot est resté comme terme de jeu : j'ai gagné un ambe à la loterie, c'est-à-dire deux numéros.

<sup>1.</sup> G. Paris. Accent latin, p. 61.

### \$ 2. Nombres ordinaux.

A l'exception de premier (primarius), second (secundus) tirés directement du latin, tous les nombres ordinaux sont formés par l'adjonction du suffixe ième (ésimus) aux nombres cardinaux correspondants: deuxième, trois-ième, etc.

Notre ancienne langue avait adopté pour les dix premiers nombres ordinaux un système différent du nôtre : elle les tirait directement du latin, au lieu de les former du nombre cardinal français ; c'est ainsi qu'elle disait : tiers (tértius), et non trois-ième, quint (quintus), et non cinq-ième. Ces dix nombres prime (primus), second (secundus), tiers (tertius), quart (quartus), quint (quintus), sixte (sextus), setme (séptimus), oitave (octavus), none (nonus), disme ou dime (décimus), ont eu à partir du treizième siècle un sort intéressant :

Prime (prímus). Remplacé dans la langue moderne par son diminutif premier (primárius), ce mot est resté dans les expressions: prime-abord, prime-saut, parer en prime, etc., c'est-à-dire: premier abord, premier saut, parer en première.

SECOND (secundus)—n'a pas été supplanté par deuxième, et a persisté concurremment.

TIERS (tértius).—Resté dans tiers-état, tiers-parti et au féminin dans tierce-personne, parer en tierce, c'està-dire: troisième état, troisième parti, troisième personne, parer en troisième.

QUART (quartus). — Resté dans fièvre-quarte. La Fontaine disait encore au dix-septième siècle:

Un quart voleur survint.

C'est-à-dire un quatrième voleur.

QUINT (quintus). Charles-Quint, c'est-à-dire Charles le cinquième, Sixte-Quint, etc.... La quinte musicale. Le mot quintessence (quinta essentia), qu'on écrivait autrefois quinte-essence, est un terme d'alchimie indiquant le plus fort degré.

Sixte (sextus). — La sixte musicale, etc.

SETME (séptimus) a disparu, laissant la place à septième. Il en est de même d'oitave (octavus) remplacé par huit-ième. Le mot octave est moderne, et d'origine italienne.

None. On employait, au moyen âge, les nombres ordinaux pour désigner les heures : il est prime, il est tierce, il est dîme, c'est-à-dire : il est une heure, trois heures, dix heures. Des traces de cette manière de compter persistent dans le Bréviaire de l'Église catholique, où l'on indique les prières qu'on doit réciter à prime ou à none, c'est-à-dire, à la première, à la neuvième heure du jour.

Dîme (décima). Le dîme jour, la dîme heure, disaiton au douzième siècle, pour le dixime jour, la dixième heure. — La dîme des récoltes, c'est-à-dire la dixième (partie) des récoltes

#### SECTION IV.

#### Pronoms.

Avant d'examiner en détail les six classes de pronoms personnels, possessifs, démonstratifs, relatifs, interrogatifs et indéfinis, notons qu'ici,—comme pour le substantif, l'article et l'adjectif,—notre ancienne langue possédait une déclinaison à deux cas, distinguait le sujet du régime jusqu'à la fin du treizième siècle, et qu'ici comme ailleurs, c'est le régime qui a seul persisté dans la langue moderne.

### CHAPITRE I.

PRONOMS PERSONNELS.

Les pronoms personnels latins donnèrent à notre ancienne langue les formes suivantes :

|                                                                                                                          | 1re personne.                    | 2º personne.                                                                                                      | 3º personne.                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| SINGULIER.                                                                                                               |                                  |                                                                                                                   |                                                                       |  |
| SUJET                                                                                                                    | Ego — Je<br>Me — me<br>Mi — moi¹ | $     \begin{array}{c}       \text{tu} & -tu \\       \text{te} & -te \\       \text{tibi} -toi     \end{array} $ | Ille $-il$ , Illa $-elle$ . Illum $-le$ , Illam $-la$ . Illi $-lui$ . |  |
| PLURIEL.                                                                                                                 |                                  |                                                                                                                   |                                                                       |  |
| SUJET $Nos-nous$ $vos-vous$ $lili$ $-ils$ . REGIME DIRECT $Nos-nous$ $vos-vous$ $lilios$ . $-ils$ , $illos$ , $-elles$ . |                                  |                                                                                                                   |                                                                       |  |

Jusqu'à la fin du treizième siècle, la déclinaison à deux cas fut soigneusement observée; je (ego), tu (tu), il (ille), servirent exclusivement à exprimer le sujet,—
me (me), te (te), le (illum), le régime direct, — moi
(mî), toi (tibí), lui (illi), le régime indirect. — Tandis

<sup>4.</sup> Moi (mi), toi (tibi), soi (sibi), étaient au onzième siècle mi, ti, si. C'est par l'adjonction du sussixe en à cette forme ancienne qu'ont été sormés les pronoms possessis mi-en, ti-en, si-en. — Tout au contraire de l'usage moderne, les pronoms possessis étaient suivis, au moyen âge, de l'objet possédé; on disait : le mien frère, la mienne terre, un tien vassal, etc. Cette règle disparut au quatorzième siècle; il nous en reste quelques traces dans les expressions suivantes : un mien cousin, le tien propre, une sienne tante, etc.

<sup>2.</sup> Illos a aussi donné eux, qui était els au treizième siècle. et plus anciennement ils.

que nous disons, par une faute étrange, moi qui lis, toi qui chantes, lui qui vient, mettant ainsi le régime à la place du sujet, — l'ancien français disait correctement je qui lis (ego qui lego), tu qui chantes (tu qui cantas), il qui vient (ille qui venit), etc.... C'est seulement à partir du quatorzième siècle que s'obscurcit la distinction du sujet et du régime, et que la confusion commence; nous n'avons plus aujourd'hui de forme spéciale pour le sujet, puisque dans certains cas nous le rendons je, tu, il, dans d'autres par moi, toi, lui. — Un débris de l'ancien usage est resté dans la formule de pratique : Je, soussigné, déclare....

Bien que la formation des pronoms personnels n'offre aucune difficulté, nous dirons quelques mots de leur origine et de leur développement:

1º JE et ego qui semblent si fort éloignés l'un de l'autre, ne sont qu'un seul et même mot. Je est jo dans les textes du treizième siècle, Villehardouin, par exemple; — au dixième siècle, il est io, et nous ne trouvons plus que la forme eo dans les fameux serments de 842: eo salvarai cest meon fradre Karlo (ego salvabo eccistum meum fratrem Karolum). — E(g)o a perdu g et est devenu eo, comme li(g)o est devenu lie, ne(g)o nie, ni(g)ella, nielle, gi(g)antem, géant, etc.... Quant au changement de eo en io, les exemples en sont fort nombreux  $^1$  — io est devenu jo, comme Dibionem est devenu Dijon, et gobionem, goujon. Sur le changement très-régulier de i en j voir page 115

<sup>1.</sup> Voir page 446.

2º En. Le latin indè avait reçu, dans la langue populaire, l'acception de ex illo, ab illo:

Cadus erat vini; indè implevi Cirneam.
(Plaute, Amphyt., 1, 1.)

Cet emploi de indè fut très-fréquent dans la basse latinité, et les textes mérovingiens en offrent de nombreux exemples: Si potis indè manducare, si tu peux en manger (dans une Formule du septième siècle), — Ut mater nostra ecclesia Viennensis indè nostra hæres fiat (dans un diplôme de 543,) etc.... Indè devint en français int qu'on trouve dans les Serments de 842, — au dixième siècle il est ent 1, au douzième en.

3° Y était dans notre ancienne langue i, et à l'origine  $iv^2$ , qui n'est autre que le latin ibi, fréquemment employé dans la langue vulgaire pour illi, illis: «Dono ibi terram...tradimus ibi terram » (Charte de 883).—Quant au changement de <math>b en v (iv de ibi), il ne fait point difficulté, témoin couver de cubare, livre de libra, fève de faba, etc.

<sup>4.</sup> Cette forme ent est restée dans le mot souvent, qui vient du latin subindé.

<sup>2.</sup> Dans les Serments de 842 : « in nulla adjudha contra Lodhuwig nun li iv er », c'est-à-dire en latin du temps : « in nullam adjutam contra Ludovicum non illi ibi ero, »

# CHAPITRE II.

#### PRONOMS POSSESSIFS.

Ils étaient dans l'ancienne déclinaison française :

#### SINGULIER

Sujet: Meus-mis, mea-ma Régime: Meum-mon, meam-ma

#### PLURIEL.

Sujet: Mei-mi, meæ-me Régime: Meos-mes, meas-mes!

Au quatorzième siècle la déclinaison s'effaça (pour des causes que nous avons exposées ailleurs), et les sujets mis (meus), mi (mei), me (meæ), disparurent, cédant la place aux régimes mon (meum), ma (meam), mes (meos).

A côté de ce changement nécessaire et régulier, se produisit au quatorzième siècle une perturbation grossière: l'ancien français, à l'imitation du latin, avait un pronom distinct pour chaque genre; mon (meum) était exclusivement réservé pour le masculin, ma (meam) pour le féminin; devant les substantifs féminins qui commençaient par une voyelle, ma devenait m', comme l'article la devenait l'; on disait m'espérance pour ma espérance, comme on dit l'espérance pour la

<sup>4.</sup> Ce paradigme (mon, ma, mes), s'applique de même à ton, ta, tes, — son, sa, ses. Leur qui vient d'illórum, était invariable, et avec raison; on disait leur terres (illorum terræ), conformément à l'étymologie: leurs est une orthographe moderne et illogique.

espérance. Ta et sa devinrent de même t', s' : t'amie et t'ame, au lieu de ta amie et de ta ame. Cette distinction commode, claire, qui est étymologique et fondée sur une juste connaissance de la langue, disparut à la fin du quatorzième siècle. Au siècle suivant, on ne dit plus m'ame, t'espérance, t'amie, mais comme aujourd'hui mon ame, ton espérance, ton amie, accolant ainsi par une erreur détestable le pronom masculin mon (meum) à un substantif du genre féminin. Ce solécisme a persisté, et la construction de l'ancien français est tombée dans l'oubli 1. « C'est ainsi que « les choses se changent et aujourd'hui notre oreille « serait aussi étonnée d'entendre m'espérance que « l'oreille d'un homme du douzième siècle l'aurait été « d'entendre mon espérance. Seulement remarquons « que la logique grammaticale est pour lui, et que nous a n'avons pour nous que la sanction brutale de l'usage. « A qui remonte vers l'antiquité, la logique gram-« maticale se montre de plus en plus sûre et exacte; « ce qui ne veut pas dire qu'une langue qui, en che-« minant, fait nécessairement des pertes de ce côté, « ne puisse les compenser et au delà par d'autres qualités. Ce qui ne veut pas dire non plus que je pro-« teste contre l'usage actuel et qu'en grammairien « inexorable je désire qu'on efface le solécisme et « qu'on restitue l'ancienne régularité 2. »

2. Littré, Histoire de la langue française, II, 415.



<sup>4.</sup> Elle est restée dans l'expression m'amour: Allez, m'amour, et dites à votre notaire qu'il expédie ce que vous savez (Molière, Malade imaginaire, III, 2).

### CHAPITRE III.

#### PRONOMS DÉMONSTRATIFS.

Les pronoms démonstratifs français sont au nombre de trois : 1° cet, 2° celui, 3° ce, combinés l'un et l'autre aux deux adverbes ci et là.

I. ce. — Au treizième siècle, ço; au onzième, il devient iço, c'est-à-dire ecce-hoc.

II. CET. — Dans notre ancienne langue cest, plus anciennement cist, et au douzième siècle icist, c'est-à-dire ecciste.

III. CELUI. — En vieux français celui est le cas-régime de cel ou cil, qui est plus anciennement icil, c'est-à-dire eccille. Voilà pour l'étymologie <sup>1</sup>.

Quant au sens, cist ou cest ou cet avaient celui du latin hic, et servaient à indiquer les objets les plus rapprochés; cil, cel ou celui avaient le sens de ille et servaient à désigner les objets les plus éloignés : ainsi dans la fable de La Fontaine (III, 8), les vers

Vivaient le cygne et l'oison, Celui-là destiné pour les regards du maître, Celui-ci pour son goût,

# eussent été au treizième siècle:

Vivaient le cygne et l'oison Icil (ou cil) destiné pour les regards du maître, Icest (ou cest) pour son goût.

4. CEUX, vieux français iceux, représente eccillos, comme eux (nous l'avons vu p. 478), représente illos.

Disons en terminant que les expressions celui-ci, celui-là, qui remplacent icist, icil, ne remontent pas au delà du quinzième siècle 1.

# CHAPITRE IV.

PRONOMS RELATIFS.

Les pronoms relatifs (et l'on comprend aussi sous ce chef les pronoms interrogatifs) sont au nombre de cinq: qui, que, quoi, dont, quel et leurs composés lequel, la-quelle, etc.

I. Qui, Que, Quoi viennent respe ctivement du latin qui, quam, quid.

II. DONT vient du latin de-unde: unde donna ont dans notre ancienne langue: « le chemin par ont (où) l'on va. » — Unde, joint la proposition de (de unde) devint dont, qui veut dire littéralement d'où: « Il me demanda dont je venais. » — Dont fut encore employé dans ce sens jusqu'à la fin du dix-huitième siècle:

Le mont Aventin

Dont il l'aurait vu faire une horrible descente.

(Corneille, Nic., V, 2.)

(. Icelle subsiste encore en style de procédure:

De ma cause etdes faits renfermés en icelle.

(Racine, Plaideurs).

Il en est de même de cettui (ce) qui n'est plus usité que dans le style marctique: Cettui Richard était juge dans Pise (La Fontaine), Cettui pays n'est pays de Cocagne (Voltaire). — Cettui est le casrégime du pronom dont cet (cest ou cist) est le nominatif, comme celui est le cas-régime de cil.

Rentre dans le néant dont je t'ai fait sortir.

(Racine, Bajaz., II, 1.)

a vie est dans les camps dont vous m'avez tiré. (Voltaire, Fanat., II, 1.)

# CHAPITRE V.

#### PRONOMS INDÉFINIS.

Les pronoms indéfinis sont au nombre de vingt : Aucun. Ce mot qui s'écrivait au treizième siècle

alcun, et algun au douzième, est un composé de algues, comme chacun est un composé de chaque, et quelqu'un de quelque. — Aliquis donna en vieux français alque: aliqui venerunt, Alque vinrent, disait notre ancienne langue. - Alque est donc l'équivalent de quelque, et alqun (alqu'un) l'équivalent de quelqu'un. L'histoire et l'étymologie d'aucun montrent que ce mot a un sens essentiellement affirmatif: Avez-vous entendu aucun discours qui vous fit croire. Allez au bord de la mer attendre les vaisseaux, et si vous en voyez aucuns. revenez me le dire. Phèdre était si succinct qu'auzuns l'en ont blâmé (La Fontaine, Fables, VI, 1). -Aucun devient négatif quand il est accompagné de ae: J'en attendais trois, aucun ne vint. - Mais il ne faut pas perdre de vue qu'en lui-même et de sa nature sucun est positif et signifie quelqu'un.

AUTRE, en vieux français altre du latin alter. Nous avons vu (p. 178) que cil avait pour complément celui, — et cet, cettui; autre avait de même

pour complément autrui qui veut dire proprement de l'autre, et qui par suite n'avait point d'article dans notre ancienne langue: on disait le cheval autrui ou mieux l'autrui cheval (alteri equus), pour : le cheval d'un autre.

CHAQUE. Les formes que ce mot a successivement revêtues sont, au treizième siècle, chasque et plus anciennement chesque, qui n'est autre que le latin quisque, lequel a donné quesque puis chesque. — Par l'addition du mot un, on obtient le composé chasqu'un qui dès le quatorzième siècle s'écrivait déjà chacun, et représente quisque-unus.

MAINT, qui veut dire nombreux, vient de l'allemand manch qui a le même sens.

Mème. L'histoire de ce mot est un exemple fort curieux de la contraction qu'éprouve le latin dans son passage au français. Même qui s'écrivait au seizième siècle mesme, au treizième meesme et meïsme, était à l'origine medisme. Or medisme n'est autre chose que le latin vulgaire metipsimus, employé par Pétrone, contraction du superlatif metipsissimus qu'on trouve dans le latin classique sous la forme d'ipsissimusmet, ce qui veut dire tout à fait le même. On a vu au chapitre des superlatifs (page 167) comment les suffixes en issimus avaient été contractés en ismus par le latin vulgaire, et avaient fourni à notre ancienne langue des superlatifs en isme.

<sup>4.</sup> Les formes sont pour le gothique manags, pour le vieil haut allemand manac.

Nul, du latin nullus, avait pour accusatif nullui, comme cel, cet, autre étaient au cas-régime celui, cetui, autrui.

On, qui était au douzième siècle om, et plus anciennement hom, n'est point autre chose qu'homo, et veut dire proprement un homme. « On lui amène son destrier, » c'est-à-dire un homme lui amène son destrier.

A l'origine les deux sens (homme et on) étaient confondus, et le mot om servait pour les deux cas : on disait au sens de homo : li om que je vis hier, est mort, —et au sens de dicitur: li om dit que nous devons tous mourir. La traduction moderne dans le premier cas est: l'homme que je vis hier, etc., dans le second: l'on dit que, etc....

On, comme nous le voyons, était originairement substantif; dès lors rien d'étonnant à ce qu'il soit précédé de l'article (l'on).

Plusieurs, à côté duquel coexistait la forme plurieurs, vient du latin pluriores.

QUANT. Le latin quantus, a, donna au vieux français le pronom quant, e. Le féminin qui a disparu du courant de la langue moderne est resté dans l'expression toutes et quantes fois.

QUELQUE (du 1. qualisquam). QUICONQUE vient de quicumque, et QUELCONQUE de qualiscumque.

Au moyen âge l'expression quelque... que était inconnue, on employait dans ce sens, et avec plus de raison l'expression quel... que: « A quelle heure que je vienne, je ne puis vous rencontrer, » tandis que nous disons: à quelque heure que je vienne, je ne puis etc... — La première tournure est logique, la seconde n'est qu'un pléonasme barbare.

TEL, du latin talis.

Tout, en vieux français tot, du latin totum.

Un. Dans le latin classique, le nom de nombre unus était déjà employé pléonastiquement pour signifier un certain:

Una aderit mulier lepida. (Plaute.) Unum vidi mortuum afferri. (Id.) Forte unam adspicio adolescentulam. (Id.)

Dans tous ces exemples unus a le sens de quidam, et c'est aussi la signification de un en français.

Sur PERSONNE et RIEN, voir p. 242.

# PARTIE II.

CONJUGAISON.

### Préliminaires.

La conjugaison est peut-être la partie que les langues romanes ont traitée avec le plus d'originalité, qu'elles ont le plus profondément venouvelée. Des voix se sont perdues, des modes, des temps ont disparu, d'autres ont été créés que ne connaissait pas la langue-mère; les conjugaisons ont été mêlées l'une avec l'autre et classées d'après d'autres principes; enfin la décomposition a été complète, et c'est bien un édifice nouveau qui est sorti des débris de l'ancien 1. »

Tout en nous réservant d'étudier dans les chapitres subséquents les changements qu'a subis la conjugaison latine dans ses voix, ses modes, ses temps et ses personnes, mentionnons dès à présent d'une manière sommaire toutes ces transformations.

I. Voix. Sans parler de la création des auxiliaires, le changement le plus important est la perte de la voix passive. Le passif latin a été supprimé et remplacé par

t. G. Paris, Accent latin , p. 63.

la combinaison du participe passé avec le verbe être. Au reste, cette transformation était déjà accomplie dans le latin vulgaire; les textes du sixième siècle abondent en expressions de ce genre: Ut ibi luminaria debeant esse procurata (au lieu de procurari). — Hoc volo esse donatum (pour donari). — Quod ei nostra largitate est concessum (pour conceditur).... Je prends ces exemples au hasard dans les chartes et les diplômes mérovingiens.

Les verbes déponents ont pris la forme active en passant en français, ou, pour parler plus exactement, ils avaient déjà perdu la forme déponente dans le latin vulgaire, et même dans les comiques latins qui reproduisent, comme on sait, beaucoup de formes de la langue populaire. On trouve dans Plaute arbitrare, moderare, munerare, partire, venerare, etc..., au lieu d'arbitrari, moderari, munerari, partiri, venerari.— Et dans les fragments des Atellanes: Complectite, Frustrarent, Irascere (irasci), Mirabis, Ominas, etc....

C'est pour cette raison que suivent, naissent, etc..., viennent de séquunt, náscunt, et non de sequúntur, nascúntur qui auraient donné suivont, naissont.

II. Modes. Le supin et le gérondif ont disparu, un nouveau mode, le conditionnel, a été créé.

III. TEMPS. Les modifications introduites dans la conjugaison latine sont ici au nombre de deux. 1° Les temps passés cessent d'être exprimés par des désinences (amavi, amaveram), et deviennent des temps composés de l'auxiliaire avoir et du participe passé (j'ai aimé.

habeo amatum) 1. 2º La formation du futur a lieu à l'aide de l'auxiliaire avoir.

Le futur français ne vient point du temps latin cor respondant (amabo), mais il est fourni par l'adjonction de ai, as, a, etc..., à l'infinitif du verbe : aimer-ai, aimer-as, aimer-a, etc....

Les Latins exprimaient fréquemment par habeo joint à l'infinitif du verbe le désir de faire quelque chose dans un temps futur. On trouve dans Cicéron: Habeo etiam dicere, - Ad familiares habeo polliceri, -Habeo convenire, - Habeo ad te scribere, - Venire habet, Il viendra (St Augustin); cette tournure coexista chez les écrivains de l'Empire avec le futur ordinaire (amabo, etc.)..., et finit par le supplanter. Dès le sixième siècle, on trouve le plus souvent partire habeo, amare habeo, venire habet in silvam, et les formes régulières du futur, amabo, partiar, veniet semblent tombées dans l'oubli. Les langues romanes ou néo-latines en se détachant du latin, emportèrent ce futur nouveau, et conservant l'inversion latine amare habeo devint en français aimer-ai<sup>2</sup>. A l'origine les deux parties aimer et ai étaient séparables, et dans certaines langues néo-latines, le provençal par exemple, la réunion ne se fit pas forcément : je vous dirai y est indifféremment: vos dirai-ou - dir vos ai. En français

<sup>4.</sup> Sauf pour l'indicatif imparfait, et parfait : aimais (amabam ), aimai (amavi).

<sup>2.</sup> En italien, le latin habeo étant ho, le sutur canture-habeo devient canter-o; en espagnol habeo = hè, le sutur est cantar-è; en portugais habeo = hèy, le sutur est canter-oy.

les deux thèmes verbaux ne tardèrent point à se souder l'un à l'autre, à devenir inséparables, et bientôt méconnaissables.

C'est un savant du siècle dernier, Lacurne de Sainte-Palaye, qui signala le premier ce mode de formation du temps futur, découverte confirmée par les travaux postérieurs de Raynouard et de Diez.

La conjugaison française s'est enrichie du conditionnel, mode ignoré de la conjugaison latine: tandis que le latin confondait dans amarem, j'aimasse et j'aimerais, nous avons séparé les deux sens pour attribuer à chacun d'eux une forme distincte; quel procédé avons-nous employé? Le conditionnel désigne un avenir au point de vue du passé, comme le futur désigne un avenir au point de vue du présent. Le français, pour exprimer cette nuance, a donc conçu le conditionnel sous la forme d'un infinitif (aimer) qui indique le futur et d'une finale qui indique le passé 1. De là aimer-ais, aimer-ais, aimer-ais.

En un mot le conditionnel a été construit sur le type du futur; celui-ci est formé avec le présent (aimer-ai), celui-là avec l'imparfait (aimer-ais).

III. Personnes. En français comme en latin s continue à caractériser la deuxième personne du singulier amas-aimes, amabas-aimais, etc.... — La première personne du singulier n'avait jamais d's en latin: amo, credo, video, teneo, et par suite, dans l'ancien français

<sup>1.</sup> Ais, ais, ait, ions, iez, aient représentent en français le latinabam, as, at, etc....

j'aime, je croi, je voi, je tien. Au quatorzième siècle s'introduisit l'habitude irrationnelle (puisqu'elle n'est point fondée sur l'étymologie) d'ajouter un s à la première personne et de dire je viens, je tiens, je vois. On trouve encore dans Corneille, dans Molière, dans La Fontaine, et dans Racine la forme correcte je croi, je voi, je tien, et Voltaire disait au dix-huitième siècle:

La mort a respecté ces jours que je te doi (Alzire, II, 2.)

Mais ces locutions dont on ignorait la raison historique semblaient des licences poétiques.

Le t caractéristique de la 3° personne du singulier, amat, videt, legit, audit, persista dans l'ancien français: il aimet, il voit, il lit, il ouït, etc... Ce t étymologique disparut de la 1re conjugaison, tandis qu'il persistait dans il lit, il voit, etc... C'est donc un vrai méfait grammatical que d'avoir ainsi brouillé les signes primordiaux et caractéristiques des personnes, signes que nous avait rapportés la tradition de la plus haute antiquité. On voit combien la régularité de l'ancienne grammaire ressort quand on prend pour point de comparaison les irrégularités survenues dans la grammaire moderne.

1V Après avoir signalé les différences profondes qui séparent la conjugaison française des conjugaisons latines, il est difficile d'aborder l'étude des flexions

<sup>1.</sup> Littré, Hist, de la langue française, I, 17.

verbales en français sans dire quelques mots du rôle que joue l'accent latin dans notre conjugaison.

Considérés au point de vue de l'accent tonique, les verbes sont divisés en forts et en faibles, suivant que l'accent porte sur le radical (créscère), ou sur la terminaison (amáre): ainsi créscere, dictis, ténui en latin, — croître, dîtes, tins, en français, — sont des verbes forts parce qu'ils accentuent le radical; dormire, debétis, amavi en latin, — dormir, devez, aimai en français, — sont des verbes faibles parce qu'ils accentuent la terminaison.

Cette division en verbes faibles et verbes forts—(ou mieux en formes faibles et en formes fortes, car il n'y a pas à proprement parler de verbes qui soient complétement forts, c'est-à-dire qui accentuent le radical à tous les temps et à toutes les personnes,—cette division jette une vive lumière sur l'étude de la conjugaison française, comme nous le verrons au chapitre suivant.

La véritable classification naturelle des verbes français consisterait à les diviser en forts et en faibles; c'est-à-dire suivant leur forme¹; pour ne point dérouter le lecteur, nous adopterons la classification artificielle des grammaires qui range les verbes suivant leur fonction, et les divise en auxiliaires, actifs, passifs, impersonnels, etc...

<sup>4.</sup> Ellene serait point encore parfaite, puisqu'il n'y a pas de verbes complétement forts.

#### SECTION I.

#### Verbes auxiliaires.

La différence la plus profonde qui sépare la conjugaison latine de la française, consiste en ce que le passif et plusieurs temps passés actifs sont exprimés en latin par des désinences (amaveram, amor), tandis qu'ils le sont en français par le participe du verbe, précédé d'avoir pour l'actif, et d'être pour le passif (j'avais aimé, je suis aimé).

Cette création des auxiliaires pour le service de la conjugaison, qui semble, au premier abord, étraugère au génie de la langue latine, ne fut point un fait isolé ou une innovation sans précédents; elle existait en germe dans l'idiome des Romains; Cicéron disait : De Cæsare satis dictum habeo (pour dixi). — Habeas scriptum.... nomen (pour scripseras). — Quæ habes instituta perpolies (pour instituti); - et on trouve dans César : Vectigalia parvo pretio redempta habet (pour redemit) copias quas habebat paratas (pour paraverat). On voit donc, au siècle d'Auguste, à côté de la forme synthétique' dixi, scripseram, paravi, etc..., poindre la forme analytique habeo dictum, habebam scriptum, habeo paratum qui sera un jour celle du latin vulgaire et des six langues romanes; cette seconde forme grandit à mesure que se développent les tendances analytiques de

<sup>1.</sup> Voy. sur la différence des formes synthétiques et des formes analytiques, Egger, Grammaire comparée, p. 94.

la langue, et à partir du sixième siècle, les textes latins en offrent de nombreux exemples. Il en est de même pour les flexions de la voix passive : le latin vulgaire les remplace par le verbe sum joint au participe du thème (sum amatus au lieu d'amor). Dans les recueils de diplômes mérovingiens, on trouve à chaque page ces formes nouvelles : Omnia quœ ibi sunt aspecta (pour aspectantur), — sicut à nobis præsente tempore est possessum (pour posseditur), — hoc velo esse donatum (pour donari). — Quod ei nostra largitate est concessum (pour conceditur), etc....

De même qu'elles avaient abandonné dans la déclinaison les désinences casuelles pour les remplacer par des prépositions (caball-i, du cheval), — les langues nouvelles abandonnèrent dans la conjugaison les formes verbales des temps composés pour les remplacer par des auxiliaires, conséquence naturelle du besoin qui poussait la langue latine à passer de l'état synthétique à l'état analytique.

### CHAPITRE I.

#### ÉTRE.

Le verbe Esse était défectif en latin, et il empruntait six temps (fui, fueram, fuero, fuerim, fuissem, forem) à l'inusité fuere. En français, le verbe Être est composé de trois verbes différents: 1° Fuo qui a donné le préterit fus (fui), et le subjonctif fusse (fuissem). 2° Stare qui a donné le participe passé été, vieux fr.

esté (status). 3º Esse qui a fourni tous les autres temps.

I. Infinitif présent. Étre, en vieux français estre. Aux verbes défectifs tels que velle, posse, offerre, inferre, esse, qui étaient trop courts pour donner des infinitifs romans, le latin vulgaire ajouta la désinence re et les assimila faussement aux verbes de la deuxième conjugaison. — C'est ainsi que dès le sixième siècle on trouve dans les textes mérovingiens volère (pour velle), potere (pour posse), offerrere (pour offerre), inferrere (pour inferre), essere (pour esse).

Essere, étant accentué éssere, devint éss're ou estre, qui est notre infinitif français. Cette étymologie est d'ailleurs confirmée par la forme du verbe être dans les autres langues romanes, qui est éssere en italien, ser en espagnél, ser en portugais, esser en provençal.

A ceux d'ailleurs qui douteraient qu'essere ait jamais existé, il est aisé de répondre par des textes positifs:

Dans le Recueil d'inscriptions romaines de Gruter (n° 1062, 1), on lit cette épitaphe trouvée à Rome dans une église du septième siècle: Cod estis fui et quod sum essere abetis, c'est-à-dire quod estis, fui: et quod sum, esse habetis. (Ce que vous êtes, je le fus, et ce que je suis, vous aurez à l'être.) Nous trouvons dans une série de diplômes carlovingiens¹, à l'année 820 -: « quod essere debuissent... » — A

<sup>4.</sup> Pérard. Recueil de pièces relatives à l'histoire de Bourgegne, Paris, 1664, p. 34-36.

l'année 821 : « essere de benificio, » à l'année 836 : « quod de ista ecclesia Vulfaldo episcopus essere debuisset. » On trouve même cet allongement en re appliqué aux composés d'esse (tels qu'adesse, etc...), comme par exemple dans cette charte de 818 : « quam ingenuus adessere<sup>1</sup>. »

II. Participe présent : Étant. Il a été formé régulièrement de être, comme mettant de mettre.

III. Participe passé. Été, en ancien français esté, du latin státus.

IV. INDICATIF PRÉSENT. Du temps correspondant en latin.

Sui (sum. Le vieux français disait sui qui est plus correct, l's final n'existant point en latin). — Es (es). — Est (est). — Sommes (súmus). — Étes, en ancien français Estes (estis). — Sont (sunt).

V. IMPARFAIT. Étais ne vient point du latin, mais il a été formé directement sur être comme mettais sur mettre<sup>2</sup>. — A côté de cet imparfait d'origine française,

2. M. Littré (Hist. de la langue française, II, 201), et après lui

<sup>1.</sup> On trouvera peut-être que j'ai trop insisté et trop cité pour prouver qu'être et essere sont un seul et même mot. J'ai voulu réfuter définitivement une erreur très-répandue et qu'on trouve reproduite partout, à savoir qu'être vient du latin stave. Comment stare eut-il pu devenir être puisqu'en latin l'accent est sur sta (stare). D'ailleurs comment stare s'accorderait-il avec le provençal esser, l'italien essere, l'espagnol et le portugais ser à Enfin on sait d'une manière précise que stare a donné en français ester, et il n'a pu donner autre chose. On dit ester en justice (stare in justitia). Ester est encore demeuré dans quelques composés, tels que rester (re-stare); arrêter, en vieux français arrester (adre-stare).

l'ancien français en possédait un second, tiré directement du latin : j'ère (eram), tu ères (eras), il ert (erat), etc.... Cette forme disparut au quatorzième siècle.

VI. PASSÉ DÉFINI. Du temps correspondant en latin.

Fus, en ancien français fui (fui), — fus, vieux français fuis (fuisti), — fút (fuit), — fúmes (fuimus: l'accent circonflexe dans ce mot est une erreur du seizième siècle et une faute contre l'étymologie), — fûtes, ancien français fustes (fuistis), — furent (fuerunt).

VII. FUTUR ET CONDITIONNEL.

Serai, ancien français esserai. Notre futur étant une composition de l'infinitif du verbe et de l'auxiliaire avoir (aimerai, amare habeo), Esserai représente essere-habeo (esser-ai).

Il en est de même du conditionnel serais qui, au douzième siècle, était esserais. Sur la formation du conditionnel, voyez p. 187.

VIII. Subjonctif présent. Du temps correspondant en latin.

Sois, ancien français soi (sim), — sois (sis), — soit (sit), — soient (sint). — Les formes soyons, soyez, viennent de siámus, siátis, et non de simus, sitis (qui n'auraient pu donner que soins, soiz).

M. G. Paris (Accent latin, p. 79 et 132), ont démontré qu'étais ou estois ne pouvait venir de stabam. C'est par une erreur typographique que dans son Dict. hist. de la langue française, M. Littré (v° Étre) dit que « étais vient de stabam. »

IX. IMPARFAIT. Du plus-que-parfait latin.

Fusse (fúissem), — fusses (fuisses), — fút, ancien français fuist (fúisset), — fussions (fuissémus), — fussiez (fuissetis), — fussent (fuissent).

### X. IMPÉRATIF.

Ce temps ne se compose que de formes empruntées au subjonctif (sois, qu'il soit, soyons, soyez, qu'ils soient) et ci-dessus étudiées.

#### CHAPITRE II.

#### AVOIR.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES. L'h initial d'habere (avoir) a disparu dans la conjugaison française, comme dans orge de hordeum, on de homo<sup>1</sup>, or de hora, etc....

Le b latinest devenu v: habere = avoir, habebam = avais, comme dans: prouver (probare), couver (cubare), fève (faba), cheval (caballus), livre (libra), lèvie (labrum)<sup>2</sup>, etc....

I. Infinitif présent.

Avoir, vieux trançais aver, du latin habére.

PARTICIPE PRÉSENT.

Ayant, du latin habentem. Le b médian a disparu en français, comme dans viorne (vi[b]urnum), taon  $(ta[b]anus)^3$ , etc...

<sup>1.</sup> Voyez, p. 136. — 2. Voyez, p. 108. — 3. Voyez, p. 138.

III. PARTICIPE PASSÉ.

Eu. Dans l'ancien français eü, aŭ ou aŭt, et au onzième siècle avut, du latin habitum. A l'origine de notre langue, le b latin persistait, comme on le voit, par la forme avut.

IV. INDICATIF PRÉSENT. Du temps correspondant en latin.

Ai (hábeo), — as (hábes), — a, ancien français at (hábet: le t de l'ancien français est étymologique), — avons, ancien français avomes (habémus), — avez (habétis), — ont (hábent).

V. IMPARFAIT. Du temps correspondant en latin.

Avais, vieux français avoi ou aveie (habébam: l'ancienne langue, toujours correcte, et fidèle à l'étymologie latine, n'avait point d's à la première personne), — avais (habébas), — avait (habébat), — avions, ancien français aviomes (habebámus), — aviez (habebátis), — avaient (habebant).

VI. PRÉTÉRIT. Du temps correspondant en latin. Eus, ancien français eu (hábui), — eus (habuisti), — eut (habuit), — eûmes (ha[b]uimus), — eûtes, ancien français eüstes (ha[b]uistis), — eurent (ha[b]uerunt).

VII. FUTUR ET CONDITIONNEL.

Aurai en vieux français avrai, au douzième siècle averai — qui est composé de l'infinitif aver (voyez p. 186) et de l'auxiliaire ai, — reproduit habere-habeo et confirme une fois de plus la théorie de Raynouard

sur la formation du futur. On voit combien il est utile de citer les formes du vieux français (intermédiaire du latin et du français moderne); ces formes éclairent la transition et montrent comment s'est opéré le passage du latin à la langue moderne.

Le conditionnel aurais, ancien français avrais, se trouve dans les plus anciens textes sous la forme averais. (Sur la formation du conditionnel (aver-ais), voyez page 187.

VIII. SUBJONCTIF PRÉSENT. Du temps correspondant en latin.

Aie (habeam), — aies (habeas), — ait (habeat), ayons, ancien français aiomes (ha[b]eamus), — ayez (ha[b]eatis), — aient (habeant).

IX. IMPARFAIT. Du plus-que-parfait latin.

Eusse (ha[b]úissem), — eusses (ha[b]uisses), — eút, ancien français eust, aüst (ha[b]uisset), — eussions (ha-[b]uissémus), — eussiez (habuissetis), — eussent (ha-[b]uissent).

Remarque. Nous avons vu au § III, que le participe passé eu était anciennement dissyllabique eü, conformément à son étymologie. — Il en est de même de notre imparfait. Le b médian ayant disparu, en français ha(b)úissem donna aüsse, qui devint au douzième siècle eüsse. C'est ainsi qu'on prononçait et qu'on comptait dans la versification eüssions, cüssiez, eüssent, etc....

<sup>4.</sup> Vojez p. 186.

## X. IMPÉRATIF.

L'impératif (aie, ayons, ayez), est composé de formes appartenant au subjonctif (voyez S VIII).

#### SECTION II.

# SM

Classification des verbes. Conjugaisons.

Les verbes français, au nombre de 4060<sup>4</sup>, sont répartis en quatre conjugaisons, suivant la terminaison de l'infinitif. La première, terminée en er, comprend 3620 verbes. — La seconde comprend 350 verbes terminés en ir. — La troisième, terminée en oir, ne compte que 30 verbes seulement. — 60 verbes, terminés en re, forment la quatrième conjugaison.

On voit que la première conjugaison comprend à elle seule les neuf dixièmes des verbes français.

# I. Première conjugaison (ER).

Notre conjugaison en er correspond à la conjugaison latine en āre. Comme on l'a vu ailleurs 2, a long devient e en français: nāsus (nez), mortālis (mortel), d'où āre = er, et port-are devient port-er.

A l'origine de la langue, cette conjugaison ne comprenait que des verbes latins en are, ayant par suite l'infinitif faible (amāre, aimėr). Plus tard, les savants y ajoutèrent des verbes latins en ere tout à fait étran-

<sup>1.</sup> Je prends pour base de ce calcul, le Dictionnaire de l'Académie, édition de 4835.

<sup>2.</sup> Cf. p. 118.

gers à la conjugaison française en er, dans laquelle ils font tache.

Les verbes en ere introduits dans la langue par les savants à partir du quatorzième siècle sont de deux sortes:

1° Ou bien ils ont l'infinitif faible (ēre), comme persuadēre, exercēre, absorbēre, reverēre; dans ce cas leur place était à la troisième conjugaison française, où ils auraient fait persuadoir, exerçoir, absorboir, revéroir, comme habēre, debēre font avoir, devoir, etc....

Nous avons, au lieu de cette formation régulière, les verbes bâtards persuader, exercer, absorber, révèrer, etc.

2° Ou bien ils ont l'infinitif fort (ĕre), comme affligëre, imprimère, téxère; ces verbes répondent à notre quatrième conjugaison en re (véndère = vendre); c'est dire qu'ils devaient être en français, non point affliger, imprimer, tisser, mais bien afflire (affligère), empreindre (imprimère), tistre (téxère), comme pendère, vendère, téndère, sont devenus pèndre, véndre, tèndre et non point pender, vender, tender¹.

Quant aux verbes en *îre*, il n'en existe qu'un seul dans notre conjugaison, c'est tousser (tussire), encore cette forme est-elle moderne, et le vieux français disait

<sup>4.</sup> Je n'invente point les verbes afflire, empreindre, tistre que je donne comme étant la forme régulière de affligere, imprimere, téxere; on les trouve employés dans les textes français du douzième siècle, au lieu de affliger, imprimer, tisser. Le dictionnaire de l'Académie donne encore empreindre et tistre.

correctement tussir. — Mouiller et chatouiller qu'on serait tenté de ranger dans la même catégorie, ne viennent point de mollīre, catulīre, mais du latin vulgaire molliáre, catulliáre.

# II. Deuxième conjugaison (IR).

La conjugaison française en ir correspond à la conjugaison latine en  $\bar{\imath}re$ .

Elle comprend des verbes latins en *îre* (finîre-finir) en *ēre* (florére-fleurir), en *ĕre* (collig*ĕ*re-cueillir).

Les verbes de la seconde conjugaison française sont au nombre de 350, qu'on peut diviser en deux catégories bien distinctes:

- 1º Les verbes qui suivent à tous les temps, et à toutes les personnes, la conjugaison latine. Ainsi venir (venire) qui fait au présent viens (venio), à l'imparfait venais (veniebam), etc..., en un mot qui provient directement des formes correspondantes en latin.
- 2º Les verbes qui ajoutent is au radical, au lieu de se borner à reproduire les formes latines. Ainsi fleurir qui fait au présent fleur-is, à l'imparfait fleur-iss-ais, au lieu de fleur (floréo), fleurais (florebam), comme venio, veniebam, font viens, venais. Quelle est l'origine de ces verbes si bizarrement construits; et quel procédé la langue française a-t-elle employé pour les créer? Il existe en latin des verbes tels que durescere, florescere, implescere, gemiscere, qui marquent une augmentation graduelle de l'action exprimée par le radical (durescere, durcir de plus

en plus), et que Priscien a nommés, pour cette raison, verbes inchoatifs. Ces verbes sont caractérisés par la forme esc qui est devenue is en français : flor-esc-o (fleur-is), flor-esc-ebam (fleur-iss-ais). — La langue française s'empara de cette particule, et l'ajouta aux verbes latins qui n'auraient pu donner en français que des formes trop écourtées. En même temps que notre langue adoptait la forme inchoative en iss, pour l'indicatif présent empl-is (impl-esc-o), l'imparfait empl-iss-ais (impl-esc-ebam), le participe présent empl-iss-ant (impl-esc-entem), le subjonctif empl-isse (impl-esc-am), et l'impératif empl-is (implesc-e), - elle la rejetait pour l'infinitif : emplir vient d'implère; implescere n'eût point donné emplir, mais emplêtre, comme pascere a donné paître. Par suite le futur et le conditionnel, formés comme nous l'ayons dit p. 186, de l'infinitif du verbe et de l'auxiliaire avoir (emplir-ai), n'ont point reçu la forme inchoative, ainsi que le parfait de l'indicatif et celui du subjonctif qui viennent directement du latin.

En résumé, les verbes de la seconde conjugaison française se partagent en deux classes: I. Une série de verbes inchoatifs, qui sont de véritables verbes irréguliers, puisqu'ils sont inchoatifs dans cinq de leurs temps, et non inchoatifs dans cinq autres. — II. Un petit nombre de verbes non inchoatifs (partir, venir, etc...) qui sont le calque fidèle et la reproduction de la conjugaison latine, à tous les temps. Il semble au premier abord qu'on devait prendre ces derniers comme types de la deuxième conjugaison française —

et classer les verbes inchoatifs parmi les verbes irréguliers. C'est le contraire que les grammairiens ont fait; ils ont décidé que les verbes non inchoatifs seraient à l'avenir des verbes irréguliers — et que le type de la deuxième conjugaison et de la régularité se trouvait dans les verbes inchoatifs. Il est vrai qu'ils avaient pour eux le nombre. On compte seulement 22 verbes non inchoatifs, pour 329 inchoatifs .

III. Troisième conjugaison (OIR).

Notre conjugaison en oir répond à la conjugaison latine en ēre: Hab-ēre (Avoir), Deb-ēre (Devoir). Cette conjugaison compte en français trente verbes qu'on peut réduire à dix-sept, treize d'entre eux étant des composés.

A côté de ces infinitifs faibles en ēre, notre conjugaison renferme des infinitifs latins forts tels que recevoir (recipère), savoir (sápère), falloir (fállère), concevoir (concípère), etc....

IV. Quatrième conjugaison (RE).

Cette conjugaison qui correspond à la conjugaison forte des latins (lég-ère) comprend en français soixante verbes. Elle ne devrait contenir que des verbes forts

<sup>1.</sup> Les verbes non inchoatifs dé la 2° conjugaison, sont les suivants: bouillir, courir, couvrir, cueillir, dormir, faillir, fuir, mentir, mourir, offrir, ouvrir, partir, guérir, repentir, sentir, sortir, souffrir, tenir, tressaillir, venir, vétir. Plusieurs verbes qui n'ont aujourd'hui que les formes inchoatives, nous offrent dans l'ancienne langue des formes simples qu'ils ont perdues depuis. C'est ainsi qu'on trouve ils emplent (implunt) au lieu d'ils emplissent (implecunt), ils gèment (gement) au lieu d'ils gémissent (gemescunt), gémant (gementem), au lieu de gém-iss-ant (gemescentem), etc....

en latin (lire-légère, deféndère-désendre); par suite d'un déplacement fautif de l'accent, elle comprend des verbes faibles tels que ridère, respondère, tondère, mordère, placère, tacère, qui auraient dû donner ridoir, repondoir, tondoir, etc..., tandis qu'ils ont été accentués à tort sur le radical (ridère), etc..., et sous cette forme, ils sont devenus rire, répondre, tondre, mordre, plaire, taire, etc....

Avant d'aborder l'étude des conjugaisons, il est bon de prévenir le lecteur que les conjugaisons en oir et en rene diffèrent entre elles que par la forme de leur infinitif:

 $\begin{array}{lll} \operatorname{Recev-}oir & - & \operatorname{Recev-}ant & - & \operatorname{Rec-}u & - & \operatorname{Rec-}ois & - & \operatorname{Rec-}us \\ \operatorname{Croi-}re & - & \operatorname{Croy-}ant & - & \operatorname{Cr-}u & - & \operatorname{Cr-}ois & - & \operatorname{Cr-}us \\ \end{array}$ 

Les différences que ces deux conjugaisons peuvent présenter, proviennent d'une altération du radical, et non point d'un changement dans la flexion. On peut donc très-légitimement fondre ces deux conjugaisons en une seule, et dire qu'il existe en français trois conjugaisons, la première en er, la seconde en ir, la troisième en oir ou re. C'est dans cet ordre que je me propose d'étudier en détail chacune d'elles.

#### SECTION III.

Formation des temps.

Pour éclairer le lecteur sur la formation de nos trois conjugaisons françaises (er-ir-oir-re), le tableau suivant réunit ces conjugaisons à tous les temps et à

TABLEAU DE FORMATION DES TROIS CONJUGAISONS FRANÇAISES,

| , |                                           |           |           |                                |                                                                    |                                        |                                                                 |                     |
|---|-------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
|   | TROISIÈME<br>CONJUGAISON.                 | FRANÇAIS, |           |                                | s   s   t   t   c   c   c   c   c   c   c   c                      |                                        | ois, ais<br>  ais<br>  ait<br>  ions                            | - iez<br>- aient    |
|   | TROI                                      | LATIN.    |           | es<br>et<br>et<br>emus<br>etis |                                                                    | - ébam<br>- ébas<br>- ébat<br>- ebámus | - ebátis<br>- ébant                                             |                     |
|   | DEUXIÈME CONJUGAISON.  I. Non Inchoative. | FRANÇAIS. |           | <br>INDIGATIF PRÉSENT.         | - is<br>- is<br>- it<br>- issons<br>- issez<br>- issez<br>- issent | IMPARFAIT.                             | iss-ais<br>  iss-ais<br>  iss-ait<br>  iss-ait                  | - iss-iez           |
|   |                                           | LATIN.    |           |                                | - fsc-o, ésc-o - is                                                |                                        | - ise-ébam                                                      |                     |
|   |                                           | FRANÇAIS. | INDICATIF | s -                            | IMPAF                                                              | - oie, ais<br>- ais<br>- ait<br>- ions | - iez<br>- aient                                                |                     |
|   |                                           | LATIN.    |           |                                | io<br>is<br>inus<br>inus<br>itis                                   |                                        | - iébam<br>iébas<br>iébat<br>iébat                              |                     |
|   | PREMIERE<br>CONJUGAISON.                  | FRANÇAIS. |           |                                | - es<br>- 't', e<br>- om:s, ons<br>- ez<br>- ent                   |                                        | - eve, ote, ais - i - ais - i - i - i - i - i - i - i - i - i - | - iez               |
|   |                                           | LATIN.    |           |                                | - 0<br>- as<br>- at<br>- amus<br>- atis                            |                                        | - abam<br>- abas<br>- abat<br>- abat                            | - abátis<br>- abant |

| FALLAIL | - ivi                                                              | - iam                                               | IMPASFAIT. | as   - ivissem   - isse                                                                          | IMPÉRATIF. | -i  -s    -is  -e  -s | INFINITIE. | - ire  - ir   "  - ere  - re (oir) | PARTICIPE.   - iéntem   - ant   - isc-entem   - iss-ant   - entem   - ant   - it, i |
|---------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 11111                                                              |                                                     |            |                                                                                                  |            | <u>-</u>              |            | - ire                              | — iéntem<br>  itus                                                                  |
|         | - ai<br> - as<br> - at, a<br> - ames<br> - asles, ates<br> - erent | - es<br>- es<br>- et, e<br>- ions<br>- iez<br>- et, |            | - aisse, as   - aisse, at   - aisst, at   - assions   - assions   - assiez   - assent   - assent |            | <u>—</u>              |            | - er                               | - ant<br> - et. é                                                                   |
|         | - avl<br>- avisti<br>- avit.<br>- avistis<br>- avistis             | em es et et et et ent ent                           |            | - avissem - avisses - avisset - avissemus - avissenis - avissetis - avissetis                    |            | г<br>                 |            | - are                              | - antem                                                                             |

toutes les personnes de chaque mode. En face de la forme latine, est placée la forme française qui en est dérivée, — et quand cela a été nécessaire, nous avons mis, entre les deux (pour marquer la transition), la forme du vieux français.

Ainsi, quand on lit à la première personne du pluriel de l'indicatif présent,

### Amus - omes, ons,

cela signifie que ámus a donné en ancien français omes, qui est devenu ons en français moderne. — Toutes les désinences latines qui figurent dans ce tableau sans être surmontées d'un accent, sont muettes en français.

## Remarques.

### I. INDICATIF PRÉSENT.

C'est à tort qu'on ajoute s à la première personne (dans la deuxième et la troisième conjugaison), pars, rends. Cette lettre, contraire à l'étymologie (video, réddo), n'existait point dans l'ancien français, qui disait : je rend, je voi, conservant avec raison la lettre s pour caractériser la deuxième personne du singulier, tu rends (reddis), tu vois (vides).

Sur l'origine de cet s à la première personne du singulier, voir ce qui a été dit plus haut (p. 188).

Le t caractéristique de la troisième personne du singulier, — amat, videt, legit, audit, — persista dans l'ancien français, il aimet', il voit, il lit, il ouït. Par une de ces inconséquences dont notre langue n'offre que trop d'exemples, ce t étymologique disparut de la première conjugaison (il aime), tandis qu'il persistait dans les autres (il lit, voit, ouït).

La première personne du pluriel amamus était à l'origine non pas aim-ons, mais aim-omes. Plus tard toutes ces désinences en omes s'assourdirent en ons, et le seul débris qui en soit resté dans la langue moderne est sommes (sumus), qui aurait dû faire sons, comme aim-omes fait aim-ons.

La troisième conjugaison latine (légĕre), avait fortes la première et la deuxième personne du pluriel légĕmus, légĕtis, qui auraient dû donner limes, lites, et non lisons, lisez, qui sont des formes faibles. C'est à tort qu'on a accentué la terminaison et prononcé leg-imus, legitis qui dès lors ont donné lisons, lisez. Dites (díctis), et faites (fácitis), qui apparaissent comme des exceptions dans notre conjugaison moderne, sont au contraire très-régulièrement formés. Notre ancienne langue avait aussi forte la première personne du pluriel de ces mêmes verbes, dimes (dícimus), au lieu de disons, et faimes (facimus), au lieu de faisons.

### II. IMPARFAIT.

Abam, devint en français suivant les dialectes (et en allant du midi au nord) ève, oie, eie, oue. C'est ainsi qu'amabam était en dialecte bourguignon am-ève, en dialecte de l'Ile-de-France ou français am-oie, en dia-

<sup>1.</sup> Dans il aimet, et est muet, comme ent dans ils aiment.

tecte normand amoue 1. Le dialecte de l'Ile-de-France ayant peu à peu supplanté tous les autres 2, son imparfait oie (abam) prévalut et devint le type de notre imparfait actuel. — Au quatorzième siècle, on ajouta fautivement une s à la première personne du singulier, et on eut ainsi la forme ois (amois) qui prévalut jusqu'à la fin du dix-huitième siècle, époque où Voltaire lui substitua la forme actuelle en ais (aimais). Un siècle avant Voltaire, en 1675, un avocat obscur, Nicolas Bérain, avait déjà demandé cette réforme.

Notons que les deux premières personnes du pluriel chantions, chantiez, dissyllabiques en français moderne, étaient trissyllabiques dans notre ancienne langue, chant-i-óns, cant-a[b]-ámus, chant-i-ez (cant-a[b]-átis), ce qui marque mieux la force originaire de l'accent latin.

### III. PARFAIT.

Cantávi, cantávit, cantávimus ont donné régulièrement chantai, chanta, chantámes. Chantas, chan-

<sup>1.</sup> On remarquera combien la forme amève qui garde la consonne latine (v = b) se rapproche d'am-abam. On peut d'ailleurs faire à ce sujet la remarque générale : que les formes romanes, claires et sonores au midi comme le latin lui-même, vont en se contractant et par suite en s'assourdissant graduellement, à mesure qu'elles montent vers le nord : ainsi cantabam est en Espagne cantaba, en Italie et en Provence cantava, en Bourgogne chantève en Ile-de-France chantois, en Normandie chantoue. On peut comparer ici le mot latin à un thermomètre très-sensible qui s'abaisse de plus en plus quand on monte vers le nord ; mais ces changements ont lieu par dégradations continues et successives, non par de brasques changements. Natura non facit saltum.

2. Vour l'explication de ce fait, p. 43.

tâtes, chantérent ne viennent point de cantavisti, cantavistis, cantavérunt , mais des formes contractes cantasti, cantastis, cantarunt. Pour la même raison, dormis, dormites, dormirent viennent de même de dormisti, dormistis, dormirunt, et non de dormivisti, dormivistis, dormivérunt.

On remarquera aussi que les parfaits de nos trois premières conjugaisons sont faibles: chant-ai (cant-ávi), dormis (dorm-ivi), rend-is (redd-idi)<sup>2</sup>. Les parfaits forts (véni-vins, féci-fis) appartiennent aux verbes irréguliers.

## IV. FUTUR ET CONDITIONNEL.

Le futur et le conditionnel ne figurent point dans le tableau de formation. C'est que leur place n'est point là : ce tableau comparatif donne les temps qui viennent directement du latin, les temps simples en un mot : le futur et le conditionnel sont des temps composés, par l'adjonction de l'infinitif du verbe à l'auxiliaire avoir (aimer-ai, aimer-ais). Sur cette formation du futur et du conditionnel, voyez p. 187.

### V. Subjonctif présent.

Le t qui existait en latin à la troisième personne du singulier, am-et, dorm-iat, rédd-at, etc..., et qui a disparu en français aime, dorme, rende, etc..., exis-

<sup>4.</sup> Qui, d'après la loi de persistance de l'accent latin, eussent donné en français chanteïs, chanteïstes, chanteirent et non chantas chantastes, chantèrent.

<sup>2.</sup> Sur le parfait de la troisième conjugaison, voir au chapitre des Vertes irréguliers, p. 244.

tait dans notre ancienne langue aimet, dormet, réndet: il a persisté dans les deux formes ait (habeat), et soit 'sit).

Dans la langue moderne, il est impossible de différencier l'imparfait indicatif chantions, chantiez, du subjonctif chantions, chantiez. Le vieux français les distinguait fort bien, le subjonctif ne comptant que pour deux syllabes, tandis que l'indicatif imparfait comptait pour trois; la raison en est dans la place de l'accent latin:

Imparfait indicatif: Chant-i-ons (cant-[ab]-ámus), Chant-i-ez (cant-a[b]-átis).

Subjonctif présent : Chant-ions (cant-émus), chant-iez (cant-étis).

### VI. IMPARFAIT.

Ici comme au parfait de l'indicatif (§ III), là forme française vient de la forme contracte latine : aim-asse ne vient point d'am-avissem, mais d'am-assem.

### VII. IMPÉRATIF.

La deuxième personne du singulier est formée sur l'impératif latin, ama (aim-e), fin-i (fini-s), etc....

Les autres personnes sont ordinairement empruntées à l'indicatif.

### VIII. INFINITIF PRÉSENT.

Aux détails donnés dans la section II, ajoutons que quelques infinitifs latins en ĕre (forts par conséquent), ont donné en ancien français des infinitifs forts, et en français moderne des infinitifs faibles. Ainsi cúrrere, quarere, fremere, gemere, imprimere ont donné en vieux français courre<sup>1</sup>, querre, freindre, geindre, empreindre, et en français moderne courir, querir, freinir, gemir, imprimer; les formes modernes proviennent comme on le voit d'un déplacement fautif de l'accent latin.

### IX. PARTICIPE PRÉSENT.

Le français n'a point adopté la forme du cas-sujet (ám-ans), mais celle du cas-régime (am-antem, aim-ant).

### X. PARTICIPE PASSÉ.

Tous les participes passés des verbes dits réguliers sont faibles : aim-é (am-átus), fin-i (fin-itus), etc.... Le petit nombre de participes forts qui existe en français moderne appartient exclusivement aux verbes irréguliers.

A l'origine, tous les participes passés qui étaient forts en latin, avaient conservé chez nous la forme forte; ainsi vendre (vénd-ĕre) avait pour participe vent (véndĭtus), et non pas vend-u. Plus tard on affaiblit ces participes forts en leur adjoignant la finale u qui était la marque du participe faible dans la troisième conjugaison. — Ces formes fortes disparurent alors de la conjugaison, en tant que participes passés, mais

<sup>1.</sup> Resté dans la locution: courre le cerf; courre pour courir est encore très-employé au dix-huitième siècle. Aller courre fortune, dans Mme de Sévigné, Bossuet, Descartes, Voltaire, etc....

bon nombre d'entre elles sont restées en qualité de substantifs.

Avant de quitter le participe passé, observons que les langues romanes et le français en particulier possèdent la faculté remarquable de former des substantifs avec les participes passés : c'est ainsi que nous disons un reçu, un fait, un dú, qui sont les participes passés de recevoir, faire, devoir. Mais c'est surtout avec les participes féminins, issue, vue, étouffée, venue, avenue, etc..., que s'exerce cette propriété. Le nombre de substantifs obtenus par ce procédé est considérable, car notre langue forme des substantifs avec les deux classes de participes, les forts aussi bien que les faibles :

1° Avec les participes faibles (ou réguliers): chevauchée, accouchée, fauchée, tranchée, avenue, battue, crue, déconvenue, entrevue, étendue, issue, revue, tenue, etc.

2º Avec les participes forts (ou irréguliers): un dit, un joint, un réduit, un trait (tractum), etc.... La plupart des participes forts de l'ancien français, tels que vente (véndita), prirent en français moderne la forme faible (vend-ue), — disparurent en tant que participes passés, mais persistèrent en français, sous la forme de substantifs.

Voici la liste de ces participes forts, hors d'usage comme participes, et conservés encore comme substantifs<sup>1</sup>, « liste intéressante surtout au point de vue de

<sup>1.</sup> Ou de tous ceux qui présentent quelque intérêt.

l'histoire de l'accent latin, dont ils démontrent la puissance au temps de formation de la langue. »

En regard de l'ancien participe fort devenu substantif, et de son radical latin, nous placerons la forme moderne, c'est-à-dire le participe faible correspondant.

1. Première conjugaison: EMPLETTE, implícita (em-

ployée), - EXPLOIT, explicitum (éployé).

2. Troisième conjugaison. — MEUTE, mota (mûe), et son composé émeure, emota (émue). - POINTE, puncta (poindre au sens de piquer, púngere). Ce mot est resté comme participe dans l'expression courtepointe, vieux français coulte-pointe, du latin culcita puncta. - Course, cursa (courue). - Entorse, intorta (tordue). - TRAIT, tractum, et les composés por-trait, retrait, traite, etc... - Source (surgie), et son composé ressource. Le verbe est sourdre (súrgěre). - ROUTE, rupta (rompue), et ses composés déroute, banqueroute, c'est-à-dire banque rompue. -DÉFENSE, defensa (défendue), et les congénères offense, etc. — TENTE, tenta (tendue), et les composés attente, détente, entente, etc...- RENTE, réddita (rendue). - PENTE, \* pendita (pendue), et les composés SOUPENTE, \* suspendita (suspendue). - vente, véndita (vendue). - PERTE, pérdita (perdue). - QUÊTE, quésita et les composés conquête, requête, enquête. - RE-CETTE, recepta (reçue). - DETTE, débita (dûe). -RÉPONSE, responsa (répondue). - ÉLITE, electa (élue).

#### SECTION IV.

Verbes dits irréguliers.

Tandis que les grammairiens nomment irréguliers les verbes qui suivent, et réguliers les verbes étudiés dans la section III, prenant en considération la place de l'accent latin, nous avons appelé forts les prétendus verbes irréguliers, et faibles les verbes réguliers. Tandis que la notion d'irrégularité et de régularité ne fait que constater un fait, cette distinction en forts et faibles pénètre plus avant et est une théorie. A ce point de vue, l'ancienne notion d'irrégularité disparaît pour ne plus être attachée qu'aux verbes anomaux et défectifs, et dès lors le verbe fort est considéré comme une autre manière de conjuguer. L'idée d'irrégularité fait supposer des formations qui pour une cause quelconque ont été déviées de leur type; or ce ne serait ici nullement le cas. Le verbe fort est aussi régulier que tout autre; seulement il obéit à une loi différente 1.

Les verbes dits réguliers ont le parfait faible, ou accentué sur la terminaison, am-ávi (aim-ái), dorm-ívi (dorm-ís), redd-ídi (rend-ír), — et tous les verbes réguliers ont le parfait fort ou accentué sur le radical, tins (tén-ui), dis (díx-i), fis (féc-i).

Les verbes irréguliers de la seconde conjugai-

<sup>1.</sup> Cf. Littré. Hist. de la langue française, 1, 121.

son sont au nombre de deux : tenir (tenére), et venir (veníre), qui ont pour parfait tins (tén-ui), et vins (vén-i).

Les dix-sept verbes qu'on a réunis sous le nom de troisième conjugaison, et qui tourmentent les grammairiens philosophes depuis Vaugelas jusqu'à Girault-Duvivier, sont pour la plupart d'anciens verbes forts, tels que recevoir (recípère), concevoir (concípère), décevoir (decípère), qui étaient au moyen âge reçoivre, conçoivre, déçoivre, conformément à l'étymologie. Ils ont tous le parfait fort reçus (recépi), conçus (concépi), déçus (decépi).

La quatrième conjugaison comprend neuf verbes irréguliers: — dire (dicere), plaire (placere), taire (tacere), faire (facere), mettre (mittere), prendre (préndere), rire (ridere), lire (légere), croire (crédere), — qui ont pour parfait les formes fortes dis (dixi), fis (féci), mis (misi), pris (prendi), plus (placui), tus (tacui), ris (risi), lis (légi).

#### SECTION V.

Verbes anomaux. Verbes défectifs.

On appelle verbe défectif celui qui n'a point tous ses temps, tous ses modes ou toutes ses personnes; ainsi faillir est un verbe défectif.

Les verbes anomaux sont ceux dont les irrégularités

<sup>4.</sup> La première conjugaison n'a point de verbes proprement irréguliers; aller, et envoyer sont plutôt des verbes anomaux.

ne peuvent se ranger dans aucune classification. Ce sont là les véritables verbes irréguliers.

#### CHAPITRE I.

#### VERBES DÉFECTIFS

Ils sont au nombre de deux pour la première conjugaison (Ester, Tisser), — six pour la deuxième (Faillir, Férir, Issir, Ouïr, Quérir, Gésir), — treize pour la troisième (Braire, Frire, Tistre, Clore, Soudre, Sourdre, Traire, Paître, Souloir, Falloir, Chaloir, Choir, Seoir) 1.

#### 1. ESTER.

Usité seulement à l'infinitif, dans quelques formules judiciaires : ester en jugement (poursuivre un procès, intenter une action). « La femme ne peut ester en jugement sans l'autorisation de son mari (article 215 du code Napoléon. » Ce verbe qui vient du latin stare (cf. ci-dessus, p. 193), est resté en composition dans Contra-stare (contraster), Re-stare (rester), Adre-stare (arrêter, vieux français arrester), et dans les participes constant (con-stare), distant (di-stare), instant, non-obstant (in-stare, ob-stare). Le participe passé esté (status), a été emprunté par le verbe être et contracté en été. (Voyez ci-dessus, p. 192.)

1. Les verbes qui sont aujourd'hui défectifs, avaient dans l'ancienne langue tous leurs temps et toutes leurs personnes : aussi la qualité de défectif n'est-elle pas un véritable élément de classification; e'est là un accident historique qui frappe des verbes de toutes les con ugaisons.

. Ale

### 2. TISSER et TISTRE.

Ces deux mots viennent l'un et l'autre de téxère: la forme forte tistre (téxère), qui était celle de l'ancien français, a disparu, mais en laissant son participe tissu (qui vient de tistre, comme rendu de rendre). La forme faible tisser (téxère); qui est une violation à la loi de l'accent latin, et un mot moderne, a prévalu, tout en adoptant le participe passé de la forme forte.

#### 3. FAILLIR.

Les trois premières personnes au singulier je faux, tu faux, il faut, sont presque tombées en désuétude, et nous devons le regretter: elles sont restées dans les expressions le cœur me faut, — au bout de l'aune faut le drap, c'est-à-dire au bout de l'aune finit, manque le drap (toutes choses ont leur fin).

Le futur et le conditionnel faudrai, faudrais, sont également oubliés, et tendent à être remplacés par les composés faillir-ai, faillir-ais. C'est ainsi qu'on commence à dire: « je ne faillirai point à mon devoir, » pour « je ne faudrai point à mon devoir. »

### 4. FÉRIR.

Du latin ferire, frapper. Il est resté dans l'expression sans coup férir: « d'Harcourt prit Turin sans coup férir. » — L'ancienne langue conjuguait complétement férir, et disait à l'indicatif présent je fier (fério), tu fiers (féris), il fiert (férit¹), etc..., à l'imparfait férais

<sup>4.</sup> Resté dans quelques devises héraldiques. Ainsi la maison de Solar avait pour devise « Tel fiert qui ne tue pas. (Tel frappe, qui souvent manque son coup.)

(fériebam), au participe férant (férientem), féru (feritus), etc....

#### 5. Issir.

Du latin ex-ire. (Sur le changement de e en i, voir page 94, et sur celui de x en ss page 127) La conjugaison était dans notre ancienne langue: is (éx-eo), is (éxis), ist (éxit), issons (eximus), issez (exitis), issent (exeunt). — Imparfait issais, futur istrai, participes issant, issu (et issi).

#### 6. Osir.

Du latin au(d)ire. Il se conjuguait complétement dans notre ancienne langue: j'ouïs (audio), j'oyais (au[d]iébam), futur j'orrai, participes oyant (au[d]iéntem), ouï (au[d]itus).

Le futur orra oublié aujourd'hui existait encore au dix-septième siècle :

Et le peuple lassé des fureurs de la guerre Si ce n'est pour danser, n'orra plus de tambours. (Malherbe.)

L'imparfait oyais est encore employé plaisamment par J. B. Rousseau dans une épigramme:

Par passe-temps un cardinal oyait Lire les vers de Psyché, comédie, Et les oyant, pleurait et larmoyait.

Le participe passé subsiste en termes de palais : (Ouïe la lecture de l'arrêt..., la lecture de l'arrêt entendue...).

### 7. QUÉRIR.

Sur ce mot dont les composés sont acquérir, requérir et conquérir, voyez p. 211. Le conjugaison forte était à l'infinitif: querre (qu'on trouve encore dans La Fontaine); indicatif présent, quiers, quérons, futur querrai, prétérit quis, participe passé quis (requis, conquis, etc...).

# 8. GÉSIR, GISIR.

Du latin jacere; de Gisir reste le participe gisant, l'indicatif présent il gît, etc. De ce verbe vient aussi le mot gésine. La laie était en gésine (La Fontaine, Fables, III, 6).

### 9. BRAIRE.

N'est usité (dit l'Académie) qu'à l'infinitif, et aux troisièmes personnes du présent de l'indicatif (brait, braient), du futur (braira, brairont), du conditionnel (brairait, brairaient). M. Littré trouve avec raison que cet arrêt de l'Académie est trop sévère, et propose d'employer toutes les formes du verbe, qui existaient en vieux français (il brayait, il a brait, etc...). Braire, qui vient du bas-latin bragire (dont l'origine est obscure), avait dans notre ancienne langue le sens général de crier, s'appliquant aussi bien à l'homme qu'aux animaux, et c'est tardivement que ce sens s'est limité au cri de l'âne.

### 10. FRIRE.

Du latin frigëre. Ce verbe possède encore tous ses temps (fris, frirai, frit, etc...), sauf l'imparfait friais, le participe friant, le subjonctif frie, et les trois per-

sonnes du pluriel de l'indicatif présent, frions, friez, friaient (comme rire fait rions, riez, etc...). Toutes ces formes existaient en vieux français.

### 11. CLORE.

Du latin claudère; le vieux français clorre, possédait encore le d (sur le changement dr=rr voyez p. 127). Clos, clorai: vieux français: closais, closant. — Les composés sont éclore (vieux français, es-clore de exclaudere), enclore (inclaudere), et l'ancien français fors-clore (foris claudere). Le latin claudere devenu cludere dans ex-clidere, concludere, recludere, a donné sous cette forme le français exclure, conclure, reclure (dont nous avons conservé le participe passé reclus, recluse).

### 12. SOUDRE. -

Ancien français soldre, du latin sólvere, comme moudre du latin mólere. Le participe p. était sous. Les composés absoudre (ab-solvere), dissoudre (dis-solvere), résoudre (re-solvere), font de même au participe absous, dissous; résous a fait place a résolu, mais il est resté dans l'expression brouillard résous en pluie. (Acad.)

### 13. SOURDRE.

Du latin súrgere. Le participe fort, source (nous l'avons vu p. 213), est resté comme substantif, et a pour composé ressource.

### 14. TRAIRE.

Du latin trähere. Ce mot avait dans notre ancienne

langue le sens du mot latin, et ce n'est que tardivement qu'on en a restreint l'usage à l'action de tirer le lait. Composés : abstraire (abs-t.), extraire (ex-t.), soustraire (subtus-tr.). L'ancienne langue avait en outre portraire (pro-tr.), retraire (re-t.), attraire (ad-t.), dont les participes nous ont donné les substantifs portrait, retrait, retraite, et l'adjectif attrayant.

#### 15. PAÎTRE.

Vieux français paistre, du latin páscere. Le participe pu est resté en langage de fauconnerie (un faucon qui a pu), et dans le composé repu (repaître).

#### 16. Souloir.

Du latin solère. Ce verbe qui avait tous ses temps dans notre ancienne langue, est usité seulement à la troisième personne de l'imparfait de l'indicatif: il soulait, c'est-à-dire il avait coutume. La Fontaine disait dans son épitaphe:

Jean s'en alla comme il était venu, Mangea le fonds avec son revenu, Tint les trésors chose peu nécessaire : Quant à son temps bien sut le dispenser : Deux parts en fit, dont il soulait passer L'une à dormir, et l'autre à ne rien faire.

### 17. FALLOIR.

Sur ce mot venant de fallere, et ayant la même origine que faillir dont il ne diffère que par la conjugaison, voyez p. 217.

#### 18. CHALOIR.

Du latin calère. Il n'est plus employé qu'à la troisième personne du singulier du présent de l'indicatif: il ne m'en chaut, il ne m'importe pas, cela ne me soucie pas: on le trouve encore dans La Fontaine, Molière et Pascal: « Soit de bond, soit de volée, que nous en chaut-il, pourvu que nous prenions la ville de gloire (le paradis). » [Provinciales. Lettre IX.] ¹ Dans l'ancienne langue, chaloir avait tous ses temps (chalait, chalut, chaudrai, chaille, chalu).

#### 19. CHOIR.

En vieux français chéoir, et plus anciennement chaer, caer et cader, du latin càdere, faussement accentué en cadère (comme nous l'avons vu p. 202). Il n'est guère employé qu'à l'infinitif. L'ancienne langue le conjuguait en entier (chois, chèais, cherrai, chut, chèant, chu). Le dix-septième siècle employait encore le futur cherrai: « Tirez la chevillette, et la bobinette cherra » (Perraull), — le prétérit chut: « Cet insolent chut du ciel en terre » (Bossuet. Démon. II, 2), — le participe passé chu:

Nous l'avons en dormant, madame, échappé belle, Un monde près de nous a passé tout du long, Est *chu* tout au travers de notre tourbillon. (Molière, Femmes savantes, IV, 3.)

Composés: déchoir, et échoir (ex-cadere). Il y avait aussi en vieux français, le verbe méchoir (mescheoir, de

<sup>1.</sup> Voltaire disait encore : Pou m'en chaut (peu m'importe).

minus-cad., voy. p. 270), dont nous n'avons gardé que le participe présent méchant (vieux français meschant, meschéant) sous forme d'adjectif.

#### 20. SEOIR.

Vieux français seoir, et plus anciennement sedeir du latin sedere. Les participes séant (sedentem), sissise (situs, sita), sont encore employés. — Composés: asseoir (ad-sedere), rasseoir et surseoir (super-sedere). Bien-séant, mal-séant.

#### CHAPITRE II.

#### VERBES ANOMAUX.

Nous avons dit que les verbes anomaux sont les véritables verbes irréguliers, puisqu'ils ne peuvent être ramenés à une classification commune.

Ces verbes sont au nombre de quatorze :

#### 1. ALLER.

La conjugaison de ce verbe a emprunté ses temps à trois verbes latins différents: — I. Les trois premières personnes de l'indicatif présent ont été empruntées au verbe vadère. Je vais (vádo), tu vas (vadis), il va (ancien français il vat¹) vadit.— II. Le futur et le conditionnel (j'ir-ai, j'ir-ais) proviennent du latin ire par la formation ordinaire du futur (voyez p. 187). — III. Tous tes autres temps (allais, allai, allasse, aille, etc...),

<sup>4.</sup> Le t de l'ancien français vat est étymologique.

proviennent du même radical que l'infinitif aller. Reste maintenant à savoir d'où vient aller, qui était en vieux français aler, et aner. Cette forme aner nous amène au bas-latin anare, qui est le latin adnare ; quant au changement de n en l (anare-aler), c'est un fait qui n'est point rare, témoin les formes telles qu'orphelin (orphaninum), etc..., citées à la page 103.

## 2. Convoyer, Dévoyer, Envoyer, Fourvoyer.

Le substantif via qui nous a donné voie, formait dans le latin vulgaire un verbe viare qui a donné en vieux français véier, forme ancienne du mot actuel voyer demeuré dans les composés con-voyer, de cum-viare littéralement escorter, faire route ensemble : c'est ainsi qu'on dit encore : Un galion chargé d'argent, revenait du Mexique, convoyé par deux vaisseaux de guerre. — Dé-voyer ancien français desvéier, du latin de-exviare. Une autre forme de dévoyer est dévier. — Envoyer, ancien français entreier, vient de indè-viare. — Four-voyer, ancien français forveier, du latin forisviare, aller hors de la voie 2.

<sup>1.</sup> Adnare et Enare qui signifient proprement venir par eau, ne tardèrent pas à exprimer l'action de venir n'importe par quel moyen, soit en volant: Dædalus.... gelidas enavit ad Arctos, dit Virgile (Æneid. VI, 16), soit en marchant: Nous avons parcouru ces allèes: Enavinus has valles (Silius Italicus). Il est curieux que la même métaphore de la navigation à la marche, ait aussi lieu dans le mot adripare qui signifiait à l'origine aborder à la rive (ripa), et qui a fini par prendre le sens général de toucher au but, et nous a donné notre verbe arriver (adripare).

<sup>2.</sup> C'est par une erreur typographique que M. Littré dérive devier de deviare, et envoyer de in-viare; il sait mieux que nous que les formes du vieux français desvier, entvoyer, s'y opposent.

## 3. BÉNIR.

Dicere ayant donné en français dire, Benedicere devint bene(d)ir ou beneïr. Cette forme qui est celle du vieux français, et qui montre mieux la persistance de l'accent tonique, disparut par la contraction, et fut remplacée par le français moderne bénir.

Ajoutons que la prétendue différence établie par nos grammairiens entre bénit et bénie est illusoire, et qu'elle ne repose point sur l'histoire de la langue. Les participes en it (bénit, finit, réussit), abandondèrent leur t au quatorzième siècle, et bénit devint béni, comme finit, réussit, devinrent fini, réussi. La forme bénit a persisté dans les locutions pain bénit, eau bénite.

4. Courir. Sur ce mot, voyez page 211.

#### 5. Mourir.

Du latin morire, qui de verbe déponent, a pris la forme active pour passer en français, comme nous l'avons vu page 185.

## 6. VIVRE.

Du latin vivere. Le parfait vecus, vieux français vescus, vesqui est singulièrement anomal.

#### 7. BOIRE.

Vieux français boivre, du latin bibere.

## 8. Voir.

Ancien français véoir (vi[d]ére), forme qui montre mieux la puissance de l'accent latin, et la chute de la consonne médiane d. On trouve même dans les textes français du onzième siècle la forme vedeir.

Le futur était en vieux français voir-ai, et cette forme préférable à verrai est restée dans les composés pour-voirai, pré-voirai etc.... — Il semble de prime abord que vis (vidisti), vîmes (vidimus), vîtes (vidistis), visse (vidissem), violent la loi de persistance de l'accent latin; il n'en est rien, comme le prouvent les formes de l'ancien français véis vi(d)isti, véimes vi(d)imus, véistes vi(d)istis, véisse vi(d)issem, etc... Il en est de même de tins (tenuisti), vins (venisti), tinsse, vinsse, qui ne sont point des exceptions à la règle de l'accent tonique, mais les contractions des formes régulières du vieux français tenis (tenuísti), venis (venisti), tenisse (tenuissem), venisse (venissem).

## 9. Mouvoir.

Le latin movère avait donné à l'origine la forme mouver, encore usité dans les provinces du centre de la France, au lieu de mouvoir.

#### 10. SAVOIR.

Ancien français saver, du latin sapére. Cette forme saver donna le futur saver-ai qui, contracté plus tard en savrai, devint au quatorzième siècle saurai, comme habere a donné aver-ai, puis avrai, et aurai.

## 11. VALOIR.

Du latin valere. Le participe présent vaillant est resté comme adjectif.

## 12. ÉCRIRE.

Le vieux français escrivre conservait le b final du latin soribere. Toutes les formes anomales, telles qu'écrivons (scribemus), écrivais (scribébam), sont étymologiques et proviennent des formes correspondantes en latin. — Les composés sont décrire, circonscrire, prescrire, proscrire, souscrire, transcrire.

#### 13. Naître.

Le latin vulgaire transforma, comme on l'a vu, p. 185, les verbes déponents en verbes actifs; nasci devint nascère, qui donna naître, comme pascere avait donné paître. La forme barbare nascivi donna l'ancien français nasqui, aujourd'hui naquis.

## 14. Verbes en uire 1.

Duire (dúcere). Sur ce modèle, il faut compter : conduire, déduire, induire, réduire, traduire, produire, introduire, cuire (cóquere), nuire (nócere), luire (lúcere), et les composés de struire (struere : construire, instruire, détruire (destruire).

# 15. Verbes en ndre.

Les verbes en *ndre* et dans lesquels le *d* n'appartient point au radical latin <sup>2</sup>, par exemple *ceindre* (cingere), rejettent ce *d* au présent de l'indicatif (*ceins*, *ceint*, *ceignons*, etc...), et ont un participe passé fort,

<sup>4.</sup> Tous ces verbes ont le parfait faible, ce qui nous empêche de les ranger parmi les verbes irréguliers.

<sup>2.</sup> Ainsi le d de rendre (réddère), appartient au latin; celui de ceindre (cingère), ne lui appartient point.

ceint (cínctus), qui garde le t latin. Sur ce modèle se conjuguent : éteindre (extínguere), étreindre (stringere), contraindre (constringere), astreindre (astringere), restreindre (restringere), feindre (fingere), enfreindre (infringere), peindre (pingere), plaindre (plangere), teindre (tingere), atteindre (attingere), joindre (jungere), — conjoindre, disjoindre, enjoindre, — oindre (úngere), poindre (pungere), épreindre (exprímere), empreindre (imprímere), geindre (gémere).

# PARTIE III.

#### PARTICULES.

Nous étudierons sous ce titre les quatre classes de mots invariables qui nous ont été transmises par les Latins: Adverbes, Prépositions, Conjonctions, Interjections.

Avant de passer en revue la liste des particules, mentionnons ces deux faits singuliers: d'une part, l'addition d'un s (voyez page 135) à la plupart des mots invariables qui n'en avaient point en latin: tandis (tam diu), jadis (jam diu), sans (sinè), certes (certè), etc., vieux français, oncques (unquam), sempres (semper); d'autre part la suppression de l'e final dans les deux substantifs casa (chez) et hora (or), qui auraient dû donner chèse, et ore, comme rosa a donné rose. Ajoutons que sauf les deux adverbes guères et trop, qui viennent de l'allemand, toutes les particules tirent leur origine du latin.

#### SECTION L.

#### Adverbes.

Les suffixes latins e, ter, qui servaient à former les adverbes (prudenter, docte, sane), disparurent parce qu'ils n'étaient pas accentués, et pour créer une classe de mots, portant grammaticalement le signe de l'adverbe, la langue française dut avoir recours à d'autres suffixes: elle adopta pour cet usage le substantif mens, qui avait pris chez les écrivains de l'Empire le sens de manière, de façon, etc: Bona mente factum (QUINTILIEN), Devota mente tuentur (CLAUDIEN), iniqua mente concupiscit (GRÉGOIRE DE TOURS), etc. Cet ablatif mente joint à un adjectif au féminin, donna l'adverbe français en ment: Bona, cara, devotamente, — Bonne, chère, dévote-ment.

Mais les adjectifs qui avaient, chez les Romains. une terminaison pour le masculin et une pour le féminin (bonus, bona), en avaient aussi en français une pour chaque genre (bon-bonne), ceux qui avaient en latin une seule terminaison pour les deux genres, n'en avaient aussi qu'une en français : ainsi de grandis, legalis, prudens, regalis, viridis, fortis, etc., et en français, des adjectifs grand, loyal, prudent, royal, vert, fort, etc., qui étaient de genre invariable dans notre ancienne langue. Il en résulte dans le cas particulier qui nous occupe, que les adverbes formés avec les adjectifs de la première catégorie (tels que bon, bonne) eurent toujours l'e féminin au radical: bonne-ment, chère-ment, dévote-ment, et que les adverbes formés avec les adjectifs de la deuxième catégorie (tels que grand, loyal, etc.) n'eurent jamais d'e au radical: au treizième siècle, on disait conformé-, ment à l'étymologie loyal-ment, grand-ment, fortment, etc. Le quatorzième siècle ne comprenant plus

l'origine de cette distinction, et ne voyant plus pourquoi, dans certains adverbes, l'adjectif était au féminin, tandis qu'il restait (apparemment) au masculin dans d'autres, écrivit loyalement, vilement, grandement, etc., harbarismes en contradiction avec l'histoire du mot et la logique.

#### CHAPITRE I.

#### ADVERBES DE LIEU.

Ou (du latin *úbi*, vieux français *u*). — AILLEURS (Aliórsum). — ÇA (Ecce hac), LA (illac), déjà étudié p. 178. Composés: de çà, de là. — Ici (Ecce hic); voyez p. 178. — Partout (per totum). — Dont (voyez p. 180). — Loin (longè). — Dans, vieux français, Dens. En vieux français intus donna ens et dennutus donna de-ins ou dens. Composé: de dans. — En, vieux français ent, du latin indè, comme on l'a vu p. 175.

CÉANS, en vieux français caiens, ou ca-ens, c'està-dire ecce-hac-intus. L'opposé était Léans ou Laiens (La-ens, illac-intus). — Alentour, qui s'écrivait anciennement à l'entour, ce qui indique assez son étymologie. — Amont (ad-montem), c'est-à-dire en se dirigeant vers la montagne, en remontant le cours du fleuve : l'opposé est aval (ad-vallem), en suivant la vallée, en descendant le fleuve. Le verbe avaler signifiait descendre, à l'origine de notre langue; ce n'est que tardivement qu'il se restreignit au sens de

faire descendre les aliments. Quelques traces du sens originaire ont persisté dans le français moderne: on dit encore que les bateaux avalent le fleuve.

Quant aux adverbes avant, devant, derrière, dessus, dessous, dehors, voir p. 244.

A ces adverbes simples il faut ajouter les expressions adverbiales telles que nulle part, là-haut, là-bas, en dedans, jusque-là, etc., elles-mêmes composées d'adverbes simples; enfin l'adverbe environ, composé de en et du mot viron qui est dans l'ancien français, le substantif du verbe virer: environ est donc littéralement alentour. Ce vieux mot se retrouve encore dans a-viron, r'est-à-dire l'instrument avec lequel on tourne ou l'on vire.

#### CHAPITRE II.

ADVERBES DE TEMPS.

1- n Leer)

A PRÉSENT (Ad præsentem). — OR (hora, sur la suppression de l'h, cf. p. 136). — MAINTENANT (en vieux français Maintenant signifie tout-de-suite, la main tenant encore l'objet). — Hui (hodiè. Resté dans le terme de palais d'hui en un an. Aujourd'hui que le vieux français écrivait plus correctement au jour d'hui, est un pléonasme, puisqu'il signifie littéralement au jour d'aujourd'hui). — Hier (heri). — Jadis (Jam-diu).

Fois (ancien français, feis, fes, ves, du latin vice; sur la permutation de v en f, cf. p. 107). Les composés sont autre-par-quelque-toute-fois. — NAGUÈRES

Term

qui s'écrivait en vieux français n'a quères, est un composé de avoir, et de guères, qui à l'origine signifiait beaucoup: je l'ai vu n'a quères, c'est-à-dire je l'ai vu il n'y a pas longtemps. En vieux français, le verbe était naturellement variable; on disait au douzième siècle: La ville était assiégée, n'avait guères, quand elle se rendit, c'est-à-dire: il n'y avait pas longtemps que la ville était assiégée quand elle se rendit. On remarquera que le vieux français emploie n'a guère, n'avait guère où nous dirions n'y a quère, n'y avait guère: c'est que notre ancienne langue disait non pas il y a, mais il a (illud habet), ce qui voulait le cas-régime du substantif (voyez p. 152). Ex.: il a un roi qui... (Illud habet regem), il n'avait aucuns arbres dans ce pays (illud non habebat aliquas arbores). Roi, arbres sont ici au cas-régime; au cas-sujet le vieux français eût dit rois (rex), etc. Dès le treizième siècle, l'adverbe y (ibi) se montre dans cette locution. Mais la forme ancienne il a, se retrouve encore au dix-septième siècle, dans ce qu'on est convenu d'appeler le style marotique: - Marst. 16th Cent.

> Entre Leclerc et son ami Coras, N'a pas longtemps, s'emurent grands débats. (Racine.)

Pour l'étymologie de guères voyez p. 239. — QUAND (quando). — DEMAIN (de-manè). Le latin mane donne en français le substantif main: Il joue du main au soir (du matin au soir). De-manè forma l'adverbe de main, qui à l'origine signifiait: de bon matin.

Tor (vieux français tost. Origine obscure. Par l'ad-

jonction de tôt aux adverbes aussi bien, plus, tant, on a formé les composés aussi-tôt, bien-tôt, plus-tôt, tant-tôt. — Longtemps (long et temps). — Toujours, qui s'écrivait anciennement tous jours, n'est autre chose que la locution tous les jours. (Semper avait donné sempre en vieux français, mais ce mot disparut au quinzième siècle).

ENCORE (vieux français anc ore, du latin hanc horam, à cette heure). C'était le sens primitif d'encore, comme dans cet exemple: J'ai vu Paris, et j'y retournerai encore, quand je reviendrai en France (c'est-à-dire à cette heure à laquelle je reviendrai en France).

DÉSORMAIS (vieux français des ore mais, voir aux prépositions, p. 245, l'origine du mot dès : ore n'est autre que hora, et mais de magis signifie davantage : dès ore mais, mot à mot : dès l'heure en avant, dès l'heure présente à plus tard, c'est-à-dire à dater de l'heure présente.

Dorienavant (vieux français d'ore en avant, de l'heure présente en avant, à partir de cette heure 1).

Jamais (Ja et mais. Jà vient de jam (dès à présent), comme nous l'avons vu page 229, et mais de magis (plus). Ces deux mots étaient séparables en vieux fran-

<sup>4.</sup> On voit combien le mot hora sous la forme ore, or, est fréquent dans nos locutions adverbiales : or, lors (l'ore), alors (à l'ore), désormais (des ore mais), dorénavant (d'ore en avant), encore (anc ore), etc....

çais : Jà ne le ferai mais, c'est-à-dire : Dès à présent, je ne le ferai plus.

Souvent (de *subinde*, qui avait le même sens dans le latin populaire: sur le changement de *inde* (ent) cf. p. 175.

Tandis (tam-diù) signifiait anciennement pendant ce temps. On disait au treizième siècle: Le chasseur s'apprête à tirer, bande son arc; mais la corde se rompt, et tandis, le lièvre s'enfuit.

Corneille disait encore (Horace, IV, 2):

Et tandis, il m'envoie Faire office vers vous de douleur et de joie.

C'est à tort que Vaugelas et Voltaire (ignorant la raison historique de cette locution) l'ont blâmée comme fautive. Elle est fort correcte.

Lors (vieux français l'ore) hora, à cette heure; le composé est alors (ancien français à l'ore).

Puis, Depuis, voir aux prépositions, p. 244.

Ensuite (de en et suite). — Enfin (de en et fin).

Donc (tunc). — AUPARAVANT, de au et de par-avant. L'article au ne fut ajouté à cette locution qu'au quinzième siècle. Le vieux français employait par-avant : « Je ne voulus point être ingrat, quand je considérai la bonté qu'il me montra par avant. (FROISSARD.) »

Deja (de et jà). - Tard (tardè).

Soudain, subčtáneus).

Les adverbes de temps forment aussi un grand nombre de locutions adverbiales, telles que tout à coup, d'ordinaire, de bonne heure, l'autre jour, etc....

#### CHAPITRE III.

#### ADVERBES DE MANIÈRE.

Sur la formation de nos adverbes de manière, pour la plupart terminés en ment, voir p. 230. C'est aussi aux adverbes de manière que se rattache toute une classe d'adjectifs, tels que vrai, bon, fort, juste, faisant fonction d'adverbes (sentir bon, dire vrai, voir juste, courir fort), comme les adjectifs neutres des Latins (benè, brevè, doctè, etc...). Nous n'insisterons pas sur cette classe d'adjectifs, nous bornant à constater que le nombre en était bien plus considérable dans l'ancienne 'angue que dans la moderne: c'est ainsi qu'on disait au treizième siècle : aller lent agir laid, aimer grand, faire seul, pour : aller lent tement, agir laidement, aimer grandement, faire seulement, etc.

#### CHAPITRE IV.

#### ADVERBES D'INTENSITÉ.

Ils sont au nombre de vingt-cinq.

SI (Sic). Composés: aussi (vieux français alsi, du latin aliud sic), ainsi (vieux franç. asi, du latin hāc sic).

Assez (du l. Adsátis), signifiait à l'origine beaucoup et se plaçait après le substantif. On trouve à chaque page dans la Chanson de Roland: Je vous donnerai or et argent assez (pour beaucoup d'or et d'argent), trop assez (pour beaucoup trop), plus assez (pour beaucoup plus), etc....— De même assai en italien: presto ASSAI (prestus adsatis), signifie très-vite, et non assez vite.

Tant (Tantum). Les composés sont: Autant (vieux fr. Al-tant, de Aliud tantum), — Atant (Ad tantum. Ce mot qui signifiait alors, se trouve encore dans La Fontaine).

PARTANT (Per tantum, - par suite, par ce motif):

Les tourterelles se fuyaient
Plus d'amour, partant plus de joie.
(La Fontaine.)

Pourtant (pour et tant). Ce mot, aujourd'hui synonyme de neanmoins, signifiait dans notre ancienne langue: pour cette cause. Montaigne parle d'un soldat qui ne faisait jamais de quartier à ses ennemis

I heren

et les tuait impitoyablement, et il ajoute : « Pour tant, il ne combattoit que de masse, » c'est-à-dire : Pour cette cause, il ne combattait qu'armé d'une masse d'armes.

Ensemble (vieux fr. ensemle, du latin in-simul. Sur le changement de ml en mbl, cf. p. 125).

Pis (pėjus).

MIEUX (vieux français melz, mielz, melz, du latin milius).

Peu, du latin paucum, comme Eu de Aucum, feu de focum, jeu de jocum, etc....

TELLEMENT (telle et ment; sur telle voyez p. 170, et sur ment voyez p. 130).

BEAUCOUP (beau et coup. Cette locution est relativement récente dans notre langue et ne remonte qu'au quatorzième siècle. On disait plus souvent grand coup (pour beau coup), et surtout on employait l'adverbe moult (múltum), qui nous est resté dans multitude (multitudinem). Quant au mot coup, il est colp en vieux français, et colp n'est autre que colpus qu'on trouve dans le latin vulgaire avec le même sens. « Si quis alterum voluerit occidere, et colpus præter fallierit, et ei fuerit adprobatum 2000 dinarios... culpabilis indicetur. » (Loi salique, xvii, 1.) — Colpus qu'on trouve aussi écrit colphus, est le latin colăphus, qui signifie coup de poing, soufflet, et qui est le même mot que le

grec κόλαφος. (Sur le changement de cólăphus en cólphus, cólpus, voyez p. 74.)

Moins (mínus). — Plus (plus).

BIEN (benè). — MAL (malè), malséant, mal-veillant, etc....

Combien (comme bien). Comme est cum, com, dans notre vieille langue.

COMMENT de comme vieux fr. com, qui est quomodo et du suffixe adverbial ment étudié ci-dessus).

DAVANTAGE (vieux fr. d'avantage, de ayant ici le sens de par).

Guère (vieux fr. gaires qui signifie beaucoup dans notre ancienne langue), et qui est en provençal gaigre, vient de l'ancien haut-allemand wéigaro qui est weiger dans le moyen haut-allemand l. Cette etymologie est d'ailleurs très-fondée, le w allemand se changeant en g: werra (guerre), etc..., et le provençal gaigre conservant le g original de wéiger.

TROP (bas-latin troppus, de l'ancien haut-allemand drupo).

Presque (pres et que).

1. Dans la locution un-Weiger (pas beauce\_p).

#### CHAPITRE V.

ADVERBES D'AFFIRMATION ET DE NÉGATION.

Ils sont au nombre de six.

Oui (vieux français oil). Dans notre ancienne langue hoc (c'est cela), avait donné o, l'h tombant comme dans orge (hordeum), or (hora), avoir (habere), etc.

Au treizième siècle, dire ni o, ni non était l'équivalent de notre locution moderne ne dire ni oui ni non. Le composé hoc-illud (c'est cela même), donna o-il, la consonne médiane c disparaissant d'ho [c] illud comme elle avait disparu de jo[c]are (jouer), pli[c]áre (plier), pre[c]are (prier), etc... — Ce o-il (hoc illud), avait pour correspondant nen-il (non illud), devenu en français moderne nenni, comm oil est devenu oui<sup>1</sup>.

Non (latin non).

NE (vieux français nen), du latin non.

Avant d'aborder l'étude des prépositions, notons ici un certain nombre de locutions adverbiales qui ex-

<sup>1.</sup> Quelques étymologistes attardés, ont voulu dériver oui (ou mieux oïl) du verbe ouïr (audire), qui fait aujourd'hui ouï au p. passé: mais ils n'ont pas vu que d'un côté le participe passé de ouïr était toujours oït (auditus), au moyen âge, — et que notre adverbe d'affirmation était toujours oïl. Le changement de t en l'serait un fait sans exemple dans l'histoire de notre langue: or toute étymologie qui ne rend pas compte des lettres conservées, changées ou disparues est à rejeter — D'ailleurs l'analogie 4e oïl (hoc illud), et nennil (non illud), suffirait seule pour appuyer l'étymologie que nous avons présentée, et que justifient les règles de permutation.

priment la négation. Pour donner plus de force à l'expression de nos jugements, nous les accompagnons volontiers d'une comparaison (pauvre comme Job, fort comme un lion, féroce comme un tigre, etc...), ou d'une estimation: « cet objet ne vaut pas un sou. » Les Latins disaient de même: ne pas valoir un as, une plume, une noix, un hilum (point noir de la fève). De là l'expression ne-hilum, qui est devenu ni-hil:

Nil igitur mors est, ad nos neque pertinet hilum. (Lucrèce, De nat. rer., III, 483.)

Les locutions adverbiales qui servent en français à exprimer la négation sont au nombre de six : pas, point, mie, goutte, personne, rien :

Pas (du latin passus). « Ne point faire un pas.»

Point (du latin punctum). « Je ne vois point. »

MIE: du latin mica qui avait le sens de miette; mica est devenue mie en français, comme urtica (ortie), vesica (vessie), pica (pie), etc... Mie fut employé comme négation jusqu'à la fin du seizième siècle (je ne le vois mie); et déjà chez les Latins, mica servait au même usage:

Nullaque mica salis.

(Martial, VII, 25.)

GOUTTE. Du latin gutta, employé aussi au sens négatif par les Latins :

Quoi neque parata gutta certi consilii. (Plaute.)

1. Voyez Schweighäuser. De la négation dans les langues romanes, et Chev. III, 330-340.

Cette locution adverbiale qui était autrefois d'un usage général (ne craindre goutte, n'aimer goutte, etc.), est restreinte depuis le dix-septième siècle aux deux verbes voir et entendre (n'y voir, n'y entendre goutte).

Personne (du latin persona), joint à la négation ne, prend le sens de nemo.

RIEN (du latin rem) était substantif dans l'ancien français et gardait le sens originaire de chose: la riens (res) que j'ai vue est fort belle. Une très-belle riens (res). — Joint à une négation, il signifie nihil, comme ne ...personne signifie nemo: Je ne fais rien. — Cet emploi de rien est très-judicieux, et il ne perdit son sens naturel de chose, pour prendre celui de nihil [comme dans la locution: « on m'a donné cela pour rien»], que par l'habitude que l'on avait de construire ce substantif avec ne pour former une expression négative. C'est aussi par l'histoire du mot rien que s'explique ce passage de Molière dans lequel rien est à la fois négatif et positif:

Dans le siècle ou nous sommès On ne donne rien pour rien. (École des Femmes, II; 2.)

Terminons par l'observation générale qu'à l'origine les locutions adverbiales pas, mie, goutte, point, etc..., furent employées d'une manière sensible, c'es.-à-dire placées dans une comparaison où elles avaient une valeur propre : Je ne marche pas, je ne vois point, je ne mange mie, je ne bois goutte, etc...

#### SECTION II.

## Prépositions.

Les prépositions latines ont pour la plupart persisté en français; cependant ab, cis, ex, ergo, ob, præ, propter et quelques autres de moindre importance ont disparu.

Les prépositions nouvelles créées par la langue française sont ou des compositions de prépositions simples: envers (in-versus), encontre (in-contra), dans (de intus), etc..., ou des substantifs: chez (casa), ou bien aussi des participes présents: durant, pendant, moyennant, nonobstant, etc.

On peut diviser les prépositions en huit catégories.

## CHAPITRE I.

PRÉPOSITIONS QUI EXISTAIENT EN LATIN.

Elles sont au nombres de dix :

A (ad), — ENTRE (inter), — CONTRE (contra), — EN (in), qui a formé en-droit, en-vers, en-contre, etc..., — OUTRE (ultra), — PAR (per), — POUR, vieux français por (du latin pro; sur la transposition de l'r, voyez p. 131), — SANS (sine), — VERS (versus), — SUR (vieux français sour du latin súper). La forme sour est restée dans sour-cil (supercilium).

#### CHAPITRE II.

PRÉPOSITIONS FORMÉES DE PLUSIEURS PRÉPOSITIONS LATINES

Ces prépositions sont au nombre de quatre :

AVANT (du latin *ab-ante*). Abante n'est pas rare dans les inscriptions  $^4$ . Sur le changement de b en v cf. p. 108.

DEVANT (vieux français davant), est un composé de avant et de.

Puis (post) composé : de-puis. Le latin post-nátus devint en vieux français puis-né, aujourd'hui puiné.

VERS (versus), coraposés -vers, en-vers.

## CHAPITRE III.

PRÉPOSITIONS COMPOSÉES DE PRÉPOSITIONS LATINES COMBINÉES A DES ADVERBES, PRONOMS OU ADJECTIFS.

Dans (vieux français dens). Le latin intus qui donna ens en vieux français, devint en composition de-intus, vieux français dens, aujourd'hui dans.

<sup>1.</sup> Nous avons conservé un témoignage curieux sur ce point: le peuple disait ab-antè, au lieu d'antè, et un vieux grammairien romain blâme vivement cette forme, et engage ses lecteurs à l'éviter.

a Antè me fugit dicimus, non Ab-ante me fugit; nam præpositio r præpositioni adjungitur imprudenter: quia antè et ab sunt dua

<sup>\*</sup> præpositiones. » Gloses de Placidus dans Mai, III, 431.

Derrière. — Retro, en vieux français rière (rièrefief, etc.), donna en composition arrière (ad-retro), derrière (de-retro).

Sus (du latin súsum, que les Latins employaient frequemment pour sursum et qu'on trouve dans Plaute, Caton, Tertullien). Saint Augustin dit: Jusum vis facere Deum et te susum (Tu veux abaisser Dieu et t'élever). — De-susum a donné le français dessus. Le simple sus est resté dans les locutions courir sus, en sus, etc.

Dessous, c'est-à-dire de et sous (sous — vient du latin súbtus).

DEÇÀ (de et çà). — DELÀ (de et là).

PARMI, vieux français par-mi de par (per) et mi (medium).

Selon (du latin sublongum). En vieux français sullone, selone.

Dès, du latin de-ex

## CHAPITRE IV.

PRÉPOSITIONS FORMÉES A L'AIDE DES PARTICIPES.

Les principales sont durant, pendant, suivant, touchant, nonobstant, joignant, moyennant, etc.

Nos pères plaçaient souvent le participe avant le nom auquel il se rapporte dans certaines tournures équivalentes à l'ablatif absolu des Latins : « L'esclave fut jeté au feu, voyant le roi, c'est-à-dire, en présence du roi, le roi le voyant, vidente rege. » — « Une des parties vient à mourir pendant le procès, c'est-à-dire le procès étant pendant (pendente re) 1.

Ces inversions ne furent plus comprises après le seizième siècle, et faute de connaître l'histoire de notre langue, l'Académie considéra ces participes comme des prépositions.

DURANT (du verbe durer). Durant le jour, eunte die.

— C'est à tort que l'Académie voit une inversion dans sa vie durant; durant sa vie est au contraire l'inversion véritable.

Moyennant, participe présent de l'ancien verbe moyenner, donner les moyens : — « Il échappa moyennant votre aide » (votre aide lui donnant les moyens).

Nonobstant (non obstante), c'est-à-dire n'empêchant pas.

PENDANT (du verbe pendre), pendant l'affaire — pendente re.

## CHAPITRE V.

PRÉPOSITIONS FORMÉES A L'AIDE DE SUESTANTIFS.

Les prépositions formées à l'aide de substantifs sont au nombre de sept.

4. Chev., III, 335.

CHEZ, vieux français chez. La locution latine in-casa devint dans notre ancienne langue en chez; on disait au treizième siècle il est en chez Gautier (est in casa Walterii). La préposition en disparut au quatorzième siècle, et 'on dit comme aujourd'hui: il est chez Gautier.

FAUTE, du substantif de même forme.

VIS-A-VIS (visus ad visum). — Vis veut dire visage dans notre ancienne langue : vis-à-vis signifie littéra-lement face à face.

Malgré, vieux français mal gré, — de mal (malum), et de gré (gratum). — Mal-gré est donc synonyme de mauvais gré.

A CAUSE DE, A CÔTÉ DE, formés à l'aide des substantifs cause et côté.

#### CHAPITRE VI.

PRÉPOSITIONS FORMÉES A L'AIDE D'ADJECTIFS ET D'ADVERBES.

Hors (sur ce mot voyez p. 117).

Hormis (vieux français hors-mis, c'est-à-dire mis hors). Dans cette locution, le participe mis (missus) était variable; on disait au treizième siècle: « Cet homme a perdu tous ses enfants, hors mise sa fille. » Au quinzième siècle, le participe mis s'est soudé à la

particule hors, et la locution hors mis est devenue à son tour une préposition.

REZ (du latin rasus). En vieux français rez ou ras (rasus) signifiait rasé. Avoir les cheveux ras; à ras de terre, ce qui rase la terre, rez de chaussée, l'appartement qui est au ras, au niveau de la chaussée.

Lèz (du latin latus). Dans la basse-latinité latus fut employé pour juxta, et signifiait auprès. Plexitium latus Turonem — le Plessis-lèz-Tours, c'est-à-dire auprès de Tours). Passy-lèz-Paris, Champigny-lèz-Langres. — En vieux français, lez était substantif: le roi est sur trône, et son fils à son lèz (c'est-à-dire à son côté).

Jusque (sur l'origine de ce mot, voyez p. 116).

Voici, voila, vieux français voi-ci, voi-là. Cette locution est composée de l'impératif du verbe voir, et des adverbes ci, là. Par suite, elle était séparable dans notre ancienne langue : Voi-me là (pour me voilà). Au seizième siècle Rabelais dit encore : « Voy me ci prêt, » (pour me voici prêt). Ne comprenant plus le sens de cette locution, l'Académie décréta en 1660 que voici, voilà étaient prépositions, et comme telles, désormais inséparables.

#### CHAPITRE VII.

PRÉPOSITIONS COMPOSÉES D'UN ARTICLE ET D'UNE PRÉPOSITION

JOUANT LE ROLE DE SUBSTANTIF,

Au dedans, au dehors, au delà, au-dessous, auprès, au-devant, au travers.

## CHAPITRE VIII.

PRÉPOSITIONS FORMÉES D'UN SUBSTANTIF ET D'UN ADJECTIF PRÉCÉDÉS DE L'ARTICLE.

Au lieu, au milieu, au moyen, le long, autour, au bas, du haut, etc.

#### SECTION III.

## Conjonctions.

Nous étudierons successivement les conjonctions simples, qui existaient déjà en latin, car (quare), etc...,— les conjonctions composées de particules latines, aussi (aliud sic), etc.,— enfin les locutions conjonctives formées par l'addition de la conjonction que à certaines particules, tandis (que), quoi (que), etc...

#### CHAPITRE I.

#### CONJONCTIONS SIMPLES.

Les conjonctions simples sont au nombre de onze.

CAR (quare). Il avait conservé en vieux français son sens originaire de *pourquoi*. « Je ne sais ni *car* ni comment, » disait-on au treizième siècle.

Comme, vieux français cume, du latin quómodo.

Dong, du latin tunc — et (latin et) — ou (vieux français o, du latin aut). Sur le changement de au en o, voir p. 96.

QUAND (quando) — QUE, vieux français qued, du latin quod.

Mais (du latin magis) avait autrefois le sens de plus. Cette signification a persisté dans la locution n'en pouvoir mais (n'en pouvoir plus), et dans l'ancien adverbe désormais (voyez p. 234).

NI (latin nec, vieux français ne). On trouve encore dans Molière ne plus, ne moins.

OR (hora) signifiait en vieux français maintenant: or, dites-moi, etc....

SI (latin si). Composé: si-non. En vieux français les deux particules étaient séparables: « Je verrai, si luimême non, au moins son frère. »

#### CHAPITRE II.

#### CONJONCTIONS COMPOSÉES.

Elles sont au nombre de dix.

Ainsi (vieux français asi, dont l'origine est obscure).

Aussi (vieux français alsi, du latin aliud-sic).

CEPENDANT, de ce et pendant, littéralement pendant cela: « Nous nous amusons, et ce pendant la nuit vient. »

ENCORE (vieux français ancore, du latin hanc horam. Sur ce mot, voir p. 234).

LORSQUE (de *lors* et *que*); sur *lors*, voir p. 235. Cette locution est encore séparable : *lors* même *que*.

NÉANMOINS, vieux français néantmoins de néant et de moins. — Néant (latin ne[c] éntem) signifie littéralement rien, non. C'est dans ce sens que La Fontaine l'a encore employé:

Car j'ai maints chapitres vus Qui pour *néant* se sont tenus.

Néant-moins est l'équivalent de ne pas moins : « Il est fort jeune et néanmoins sérieux, » c'est-à-dire, il n'en est pas moins sérieux.

PLUTOT (plus et tôt), voyez p. 244.

Puisque (puis et que), voyez p. 244.

Quoique (quoi et que), voyez p. 179.

Toute fois, voyez p. 170.

## CHAPITRE III.

#### LOCUTIONS CONJONCTIVES.

Elles sont formées à l'aide: 1° d'adverbes (tandis, alors, sitôt, aussitôt, tant, bien, encore, afin), combinés à la conjonction que: tandis que, alors que, etc.; 2° de prépositions (sans, dès, jusqu'à-ce, après, avant), également suivies de que: sans que, dès que, etc... On trouvera l'étymologie de ces locutions aux prépositions et aux adverbes correspondants.

#### SECTION IV.

## Interjections.

Si nous laissons de côté les locutions telles que paix! courage! etc..., qui sont plutôt des propositions elliptiques, (faites) paix, etc..., que des interjections proprement dites, il reste peu de choses à dire des interjections françaises, puisque les véritables interjections sont, quant au fond, communes aux idiomes de tous les peuples (oh! ah! etc...). Deux seulement, hélas! et dame! offrent au point de vue de la forme un réel intérêt philologique:

HÉLAS, que nos aïeux écrivaient hé! las! se com-

pose de l'interjection hé! et de l'adjectif las (lassus, malheureux). On disait au treizième siècle : Cette mère est lasse de la mort de son fils. — Hé! las! — que je suis! — Ce n'est qu'au quinzième siècle que les deux mots se soudèrent, et qu'hélas devint inséparable. — En même temps, las perdait toute son énergie primitive, et passait du sens de douleur à celui de fatigue, comme cela est arrivé pour les mots gêne et ennui, qui signifiaient à l'origine tourment et haine.

DAME! Le latin Dómine-Deus, ou Domne-Deus, devint en français Dame-Dieu; on trouve à chaque instant dans les textes du moyen âge: « Dame-Dieu nous aide. » Dame-Dieu et simplement dame (c'est-à-dire Seigneur-Dieu), s'employait comme interjection. En sorte que l'exclamation Ah! dame qui pour nous a perdu aujourd'hui toute signification, revient à dire ah! Seigneur.



# LIVRE III

FORMATION DES MOTS

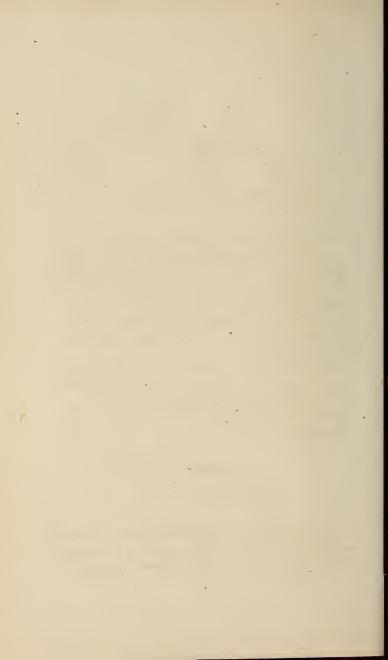

# LIVRE III.

#### FORMATION DES MOTS.

On sait que les parties ajoutées à une racine pour en modifier la signification se nomment affixes. Étant donnée la racine forme, nous créons les mots information, réformation, etc...; in, réformation des affixes (du l. affigere, accoler). On les nomme préfixes, quand ils précédent le radical, comme rédans ré-forme; suffixes quand ils le suivent, comme tion dans réformation.

Les préfixes s'ajoutent aux radicaux pour former des mots composés; les suffixes, pour former des mots dérivés. Nous étudierons successivement la composition et la dérivation, ce qui revient à passer en revue les préfixes et les suffixes.

#### SECTION 1.

Composition.

Il faut distinguer la composition des noms, celle des adjectifs, celle des verbes, enfin celle des particules, la plus nombreuse, et la plus importante de toutes.—

On doit, en outre, considérer les préfixes au double point de l'origine et de la forme :

1º De l'origine: Ils peuvent être — soit d'origine latine (p. ex. Re-nier, Dé-lier qui viennent de Renegare, De-ligare), — soit d'origine française, c'est-à-dire créés sur le modèle des préfixes latins (p. ex. Rechange), mais n'ayant pas de correspondants chez les Latins.

2º De la forme: C'est surtout dans l'étude des composés (comme dans celle des dérivés) qu'il importe de bien distinguer les deux classes de mots dont se compose la langue française, et sur lesquelles nous avons insisté dans l'Introduction; — les composés tels que Sourcil (supercilium), Survenir (supervenire), qui ont été formés par le peuple, — et les composés tels que Supériorité, Superfétation, qui nous viennent des savants.

## CHAPITRE I.

#### DE L'ACCENTUATION DES COMPOSÉS.

Dans la composition des noms, des adjectifs et des verbes, le composé suit l'accentuation ordinaire or-févre (auri-faber), aubé-pine (alba-spina), main-tenir (manu-tenere), parce que ces mots sont tellement soudés l'un à l'autre, qu'ils n'ont plus d'existence distincte.

Dans la composition des particules (de-re-putare, députer, réputer), il est nécessaire, pour se rendre compte du rôle qu'y a joué l'accent latin, de séparer

les mots latins composés qui ont passé en français, des composés créés de première main par notre langue.

## § 1. Composés latins qui ont passé en français.

« Dans la plupart des mots composés que le français a empruntés au latin, la composition primitive ne se faisait plus sentir et le français les a traités comme des mots simples. Il en est résulté que l'accent portant souvent sur la particule déterminante, le mot déterminé qui la suivait a été anéanti ou contracté de façon à être complétement méconnaissable et la particule a perdu elle-même son sens originaire : sarcophaqus (v.fr. sarqueu, puis cercueil), trifolium (trèfle), colloco (couche), cónsuo (couds). Mais dans certains autres mots, le français a voulu faire sentir la force de la particule déterminante, et le sens du mot déterminé. Pour y parvenir dans le cas où, par suite de l'accentuation de la particule, le mot aurait été défiguré comme ceux que nous venons de citer, il avança l'accent d'une syllabe, et accentua le mot déterminé de la même manière que s'il n'eût pas été composé: é-levo (elève), ré-nego (renie), com-pater (compère), etc.... Ce déplacement dû à la force du sens se fit sans doute dans le latin rustique, antérieurement à la constitution du français. C'était un procédé excellent pour faire ressortir la force des simples, qui s'était à peu près perdue dans les composés, et dont les mots régulièrement accentués ne conservèrent pas la trace 1. »

<sup>1.</sup> G. Paris, Accent latin, p. 82.

§ 2. Mots composés de première main par le français.

• On n'appliqua naturellement à ces mots que la seconde méthode d'accentuation, et on ne songea pas à faire rèculer sur la particule déterminante l'accent du mot déterminé dans le cas où il aurait été reculé en latin si les mêmes mots s'étaient agglomérés. On forma donc des mots composés soit en unissant les particules de composition latine, à des mots auxquelles elles n'avaient pas été jointes en latin, soit en préposant à des mots latins ou français, des particules latines ou françaises, qui n'avaient pas été employées en composition par le latin: archi-duc, vi-comte (vice-comes), — en (de indè): en-lève, en-fuis, en-voie, etc., — sous (de sublus): sou-lève, sous-trais, etc... \*

## CHAPITRE II.

#### COMPOSITION DES NOMS.

Dans les composés formés au moyen d'un substantif, il faut distinguer l'union de deux substantifs entre eux, celle d'un nom et d'un adjectif, enfin celle d'un nom et d'un verbe:

I. Composition de deux substantifs:
Oripeau (auri-pellem), orfevre (auri-faber), ori-

<sup>1.</sup> G. Paris, Accent latin, p. 83.

flamme (auri-flamma), usufruit (usus-fructus), betterave (betta-rapa), pierre-ponce (petra-pumex), connétable (comes stabuli), salpêtre (sal petræ), ban-lieu. Les noms des jours: Lun (lunæ) — mar (martis) — mercre (mércurii) — jeu (jóvis) — vendre (véneris) — same (sábbati). — DI (dies). — Mappemonde (mappa mundi). — Noms propres: Port-Vendres (Portus-Véneris), Dampierre (Dominus Petrus), Abbeville (Abbatis-villa), Châtellerault (castellum Eraldi), Château-Thierry (Castellum-Theodorici), Finistère (Finis-terræ), Montmartre (Mons-Martyrum), Fontevrault (Fontem Evraldi).

## II. Composition d'un substantif et d'un adjectif :

Soit que le substantif précède l'adjectif:

Banqueroute (banca-rupta)<sup>1</sup>, courte-pointe (culcita-puncta), raifort (radix-fortis), vinaigre (vinum acre), romarin (ros-marinus), république (res-publica), dimanche (dies dominica). — Ajoutons-y le composé embonpoint (en-bon-point), qui avait en vieux français son correspondant enmalpoint (en-mal-point), ainsi que les noms propres: Roquefort et Rochefort (Roccafortis), Château-Roux, Forcalquier (Forum-Calcarium), Vaucluse (Vallis-Clusa), etc...

Soit que l'adjectif précède:

Aubépine (alba spina), bonheur (bonum-augurium)2,

<sup>4.</sup> Sur ce mot, voyez page 243.

<sup>2.</sup> Bon-heur, mal-heur s'écrivaient en vieux français Bon-eür, maleür. Eür qui signifiait chance, présage, et était toujours dissyllabique, vient de au (g) úrium qui a donné aür qu'on trouve au douzième siècle, puis eür. Les savants qui ont liré heur de hora, ont commis une erreur, parce que hora ne pouvait donner et n'a donné qu'un mono-

malheur (malum-augurium), chauve-souris, mal-aise-bien-aise (mal-bien-aise).—Mi (de médius) dans les mots suivants: mi-di (media-dies), mi-nuit (media-nocte), milieu (medius-locus), mi-septembre, etc..., printemps 'primum-tempus), prud'homme (prudens homo), vif-regent (vivum argentum), sauf-conduit (salvum conductum), quintessence (quinta essentia), primevère (prima vera). — Noms propres: Courbevoie (Curvavia), Clermont (Clarus-mons), Chaumont (Calvus-mons), Haute-feuille, Haute-rive.

III. Composition d'un substantif et d'un verbe.

Maintenir (main-tenir), colporter (col-porter). — Saupoudrer (sau-poudrer); le vieux français sau (sel), nous est resté dans saunier (salinarius). — Vermoulu (ver-moulu); bouleverser (boule-verser); licou (liecou), fainéant (fait-néant), crucifier (cruci-ficare).

## CHAPITRE III.

## COMPOSITION DES ADJECTIFS.

- I. Composition de deux adjectifs : clair-voyant, mort-né, nouveau-né, aigre-doux, clair-obscur, etc...
  - II. Composition d'un adjectif et d'un verbe:

Le latin *ficare* devient en français *fier*, et donne lieu de nombreux composés, — les uns venant directe-

syllabe heure, terminé par un e correspondant à l'a final du mot latin; le mot  $e\ddot{u}r$ ,  $a\ddot{u}r$  ne peut venir de hora, puisqu'il est dissyllabique, et terminé par une consonne.

ment du latin tels que purificare (purifier), — les autres, créés sur ce modèle, et n'ayant pas de correspondants en latin, tels que : ramifier, ratifier, bonifier, etc....

## CHAPITRE IV.

#### COMPOSITION DES VERBES.

Il faut distinguer 1° la composition de deux verbes ou de deux radicaux verbaux : chausser (cale-sicare), liquifier (lique-sicare), stupésier (stupe-sicare), etc.—2° La composition d'un adjectif et d'un verbe (voyez page 262).—3° La composition d'un verbe et d'un nom:— aux exemples donnés ci-dessus ajoutons les suivants : édisier (ædi-sicare), pacisier (paci-sicare), versisier (versi-sicare), etc....

## CHAPITRE V.

#### COMPOSITION DE PHRASES.

Dans les composés formés de phrases, l'accent est sur la dernière syllabe (il y a quelquefois un demi-accent, mais ordinairement peu prononcé): vaurien (vaut-rien), fainéant (fait-néant), couvre-chef, va-etvient, hochequeue, licou (lie-cou), tourne-sol, vole-auvent, passe-avant, etc....—Le mot bégueule (en vieux français bée-gueule) est formé de bée (ouvert), participe passé de l'ancien verbe béer ou bayer (qui subsiste dans la locution: bayer aux corneilles: bégueule veut

donc dire qui tient la bouche ouverte, attitude de l'étonnement et de la sottise. On appelle encore aujourd'hui bée, l'ouverture par laquelle coule l'eau qui donne le mouvement à un moulin.

## CHAPITRE VI.

#### COMPOSITION DES PARTICULES.

Nous étudierons successivement les particules prépositionnelles, les particules qualitatives, les particules quantitatives, les particules négatives, au point de vue de la composition.

## § 1. Particules prépositionnelles.

Elles sont au nombre de trente:

AB. — (fr. 
$$A$$
,  $Av$ ):

AD. — (fr. 
$$A$$
,  $Av$ ):

En latin ad ajoute à la racine l'idée de rapprochement et par suite d'augmentation : avertir (ad-vertere), arriver (ad-ripare), etc...². — Composés nouveaux : achever (de à chef, c'est-à-dire à bout. L'ancien français

<sup>4.</sup> Forme savante: abjuration, abject, ablatif, etc.

<sup>2</sup> Forme savante: adjudication, administration, adorer, etc

disait venir à chef pour venir à bout), accoucher, abaisser, averer, assút (de à et sút, latin sustis), appát assaire (à faire), etc....

ANTE ou ANTI. — (fr. ans, ains):

Le latin antè-natus devint en français ains-né au douzième siècle, ais-né au quinzième, aîné au dix-septième siècle. La locution correspondante est post-natus, anciennement puis-né, aujourd'hui puîné¹.

Le composé ab-antè, français avant, sert de préfixe dans un grand nombre de mots : avant-bras, scènegarde, etc... Voyez page 244.

Αντί. - (fr. anti):

Ce préfixe, qu'il ne faut point confondre avec le précédent, marque l'opposition<sup>2</sup>, antipode, antipathie, etc... Antéchrist est une faute pour Antichrist.

Cum. — (fr. co, com, con):

Cailler (vieux fr. coaillier, coagulare), sur ce mot voyez p. 124, couvrir (cooperire), correspondre (cumrespondere).

Composés nouveaux : complot, — compagnon (de cum et de panis, celui qui mange le même pain. La

4. Forme savante : antédiluvien, antidater, anticiper, etc.

<sup>2.</sup> Je passe sous silence les préfixes modernes des mots savants tirés du grec, tels que : ana (àvá, analogie), épi (êπí, épigraphie), kyper (ὑπέρ, hypertrophie), etc..., dont l'étymologie n'offre aucune difficulté. J'en excepte ἀντί à cause du préfixe latin ant è, qui aurait pu donner lieu à une confusion.

forme de basse latinité avait donné au nominatif companio, le vieux français compain, et à l'accusatif companionem, la forme compagnon).

CONTRA. - (fr. contre):

Contreseing (contra-signum), contre-poids, contrefaire, contre-bande, contrôle, (contre-rôle)<sup>1</sup>.

DE. — (fr. de, dé):

Dé-choir, déclarer, de-mander, de-venir, de-gré, dé-laisser, dessiner (de-signare), etc...

Dis, Di. - (fr. dé, dés):

Déluge (di-luvium), dépendre (dis-pendere), déplaire (dis-plicere)<sup>2</sup>. — Composés nouveaux : dés-agréable, dés-honneur, etc....

E, Ex. — (fr. e, es):

Essoufler (ex-sufflare), essuyer (ex-succare), essaim (ex-amen), etc...3.

Composés nouveaux : effacer, ébahir, échapper, etc....

Foris, Foras. — (fr. for, four):

Forfait (foris-factum), fourvoyer (foris-viare).

Foris ayant aussi donné hors, foris-missum a donné hor-mis (hormis). Voyez sur ce mot, p. 117.

In (fr. en, em):

Ensemble (vieux français ensemle, latin in-simul),

<sup>1.</sup> Forme savante : Contra-diction, etc.

<sup>2.</sup> Forme savante: Dis-cerner, dis crédit, etc.

<sup>3.</sup> Forme savante: Ex-cursion, ex-ténuer, etc.

enfler (in-flare), encourir (in-currere), emplir (implere), empreindre (imprimere).

INDÈ. — (fr. en, em):

Envoyer (vieux français entvoyer, latin indè-viare. Sur le rapport du latin indè au français ent, voyez p. 175.

INTER (fr. entre):

Entre-voir, entre-sol, entre-mets, entre-tien\*, etc....

PER. — (fr. par):

Par-fait (per-fectus), par-venir (per-venire), parmi (per-medio).

Composés nouveaux : par-fumer, par-donner, etc....

Post. — (fr. puis):

Puine (vieux français puisne, latin post-natus). Sur ce mot voyez ci-dessus au préfixe ante. Les mots tels que postdater, posthume, etc..., sont modernes.

2. Forme savante: Interpréter, Intervenir, etc.

<sup>1.</sup> Forme savante: Inexact, in utile, incursion, etc.

<sup>3.</sup> Cette particule était séparable, dans notre ancienne langue : parsage pour très-sage, se scindait par une tmèse en deux parties : tant par est sage, pour tant il est parsage. On dit encore : « C'est par trop fort. »

PRÆ. - (fr. Pré):

Prêcher (prædicare), prévoir, préserver, pretendre, etc....

Pro. — (fr. por, pour):

Poursuivre, pourchasser, portrait (protractus).

Re. — (fr.  $r\dot{e}$ , re, r'):

Réduire (reducere), répondre (respondere), recueillir (recolligere), etc.... — Composés nouveaux : rebuter (but), rehausser (haut), réunir (un), rajeunir (jeune), renverser (envers), de re-chef, etc....

RETRO. — (fr. rière):

Dans notre ancienne langue, retro donna rière (comme petra a donné pierre); cette forme a persisté dans arrière (ad-retro), préfixe qu'on retrouve dans les composés tels qu'arrière-ban, arrière-boutique, arrière-neveu, etc.... — Rétroactif, rétrocession, etc..., sont tous des mots modernes.

SE. - (fr. sė):

Séduire (seducere), sévrer (sepăráre), etc....

Sub. — (fr. se, su, sou, sous):

Sourire (subridere), secourir (succurrere), souvenir (subvenire), etc....

Composés nouveaux : séjourner (jour).

Subtus. — (fr. sou, sous):

Sous-traire, sous-entendre (subtus trahere, intendere).

Composés nouveaux : sous-diacre, sous-lieutenant, souterrain.

Super. — (fr. sur, sour).

Survenir (supervenire), sourcil (supercilium), surnommer (supernominare).

Composés nouveaux : sursaut, surhumain, surface, surtout.

Quant aux mots soubresaut (super saltum), subrécargue (supercarrica), — dont la forme française est sursaut, surcharge, — ils sont d'origine espagnole.

TRANS. — (fr.  $tr\dot{e}$ , tra):

Traverser (transversare), traduire (transducere), etc....

Composés nouveaux: trépas (trans-passus), tressaillir (trans-salire), etc...¹.

ULTRA. — (fr. outre):

Outre-passer, outrecuidance, outremer, etc....

Les mots tels qu'ultramontain, etc..., sont modernes.

VICE. — (fr. vi):

Vicomte (vice-comitem), vidame (vice-dominus). — Mots modernes : vice-roi, vice-consul, etc...

4. Mots modernes: transcription, transport, etc.

#### § 2. Particules qualitatives.

Les particules de qualité sont au nombre de quatre :

Benè. - (fr. bien):

Bienfait (benefactum), bienheureux, bienvenu, etc....

Male. — (fr. mal, mau):

Malmener (male-minare), maltraiter (male-tractare), maudire (maledicere), maussade (male-sapidus), malade (male-aptus). Sur ce mot, voyez ci-dessus page 130), malsain (male sanus).

MINUS. — (fr. mes, me):

Mé-dire, mé-faire, mé-prendre, mé-fier, mésestimer, etc...<sup>2</sup>.

Magis. — (fr. mais):

Il a donné la conjonction mais: magis dans sonsens originaire a été remplacé dans notre langue, par le latin plus. — Ce mot a gardé cependant son sens primitif dans la locution n'en pouvoir mais.

<sup>1.</sup> Sápidus donna en vieux français sade, d'où male-sápidus, maus-sade.

<sup>2.</sup> Ce préfixe més, mé ne vient point de l'allemand miss, comme plusieurs l'ont prétendu, mais du latin minus, étymologie qui est confirmée par la forme ancienne du préfixe français, et par sa forme dans les autres langues romanes: le latin minus pretiare devient en espagnol menos-preciar, en portugais menos-prezar, en provençal mens-prezar, en français mespriser ou mépriser.

#### § 3. Particules quantitatives.

Bis. — (fr. bé, bi):

Bévue (le sens originaire de ce mot est double-vue).

— La forme savante est bis : biscuit (bis-coctus), bis-aïeul (bis aviolus), biscornu (bis-cornu), etc....

Medius. — (fr. mi):

Midi (media dies), minuit (media nocte), mi-lieu (medio-loco), mi-janvier, mi-carême, etc....

Dimidium a donné demi....

Semi. Parmi (Per-medio).

#### § 4. Particules négatives.

Non. — (fr. non).

Nonpareil, nonchaloir (ce verbe qui nous est resté dans le participe présent, nonchalant, est un composé du verbe chaloir que nous avons étudié ailleurs).

Enfant (in-fantem). La forme savante est in: inutile, indécis.

## 4. Voyez page 222.

#### SECTION II.

#### Dérivation.

Comme les préfixes, les suffixes eux aussi doivent être considérés au double point de vue de l'origine et de la forme.

1° de l'origine : les suffixes peuvent être soit d'origine latine (premier — du latin primarius); soit d'origine française, c'est-à-dire crées sur le modèle des suffixes latins (encrier du français encre), mais n'ayant pas de correspondants en latin.

2º De la forme. Il faut soigneusement distinguer les suffixes de formation savante des suffixes de formation populaire, les dérivés tels que premier (primarius), séculier (sæcularis), écolier (scolaris), qui ont été formés par le peuple, — et les dérivés tels que primaire, séculaire, scolaire, qui nous viennent des savants.

## CHAPITRE I.

## DE L'ACCENTUATION DES DÉRIVÉS.

Les suffixes latins peuvent être rangés en deux catégories: les suffixes accentués: mort-alis, hum-anus, vulg-aris, etc., — les suffixes inaccentués ou atones: às-ĭnus, pórt-ĭcus, mób-ĭlis.

Les suffixes latins accentués persistent en français: mort-el, hum-ain, vulg-aire. Une fois en possession de ces suffixes (el, ain, aire), notre langue les emploie à former des dérivés nouveaux, en les ajoutant à de mots qui ne les avaient point en latin: c'est par des additions de cette nature, qu'ont été formés les mots tels que visu-el, loint-ain, visionn-aire, dérivés créés de première main par la langue française.

Les suffixes atones latins, tels que as-inus, port-icus, jud-icem, s'éteignent tous en passant en français 1, par une conséquence naturelle de la loi de l'accent (voyez l'explication de ce fait, p. 121;) as-inus donna ane; port-icus, porche; jud-icem, juge. — Ces suffixes n'avaient donc plus la force de servir à la création de nouveaux dérivés; ce ne fut que plus tard que les savants ne comprenant plus le rôle de l'accent latin dans ces désinences, calquèrent niaisement la forme latine, en l'accentuant à faux, et en déplaçant l'accent. On eut alors des mots tels que portique (porticus), mobile (mobilis), fragile (fragilis)2, mots formés contrairement au génie de notre langue, mots barbares qui ne sont ni latins, ni français, et qui violent les lois d'accentuation de l'un et de l'autre idiome.

On distingue les suffixes français en nominaux (substantif et adjectifs) et en verbaux. Dans chacune de ces catégories, nous étudierons successivement les

<sup>4.</sup> Par français j'entends toujours l'ensemble des mots de formation spontanée et populaire, par opposition aux mots savants introduits positivement dans la langue,

<sup>2.</sup> Notre ancienne langue, qui observait toujours la loi de persistance de l'accent, disait au lieu de portique, mobile, fragile, porche (pórticus), meuble (móbilis), frèle (frágilis).

suffixes accentués en latin, et les suffixes atones, ayant soin de rejetersévèrement tout mot introduit dans notre langue postérieurement à son époque de formation.

## CHAPITRE II.

#### SUFFIXES NOMINAUX.

#### § 1. Suffixes accentués en latin.

ALIS. — (fr. el, al).

. Mortel (mortalis), cheptel (capitale), hôtel (hospitale), royal (re[g]alis); loyal (le[g]alis)<sup>1</sup>.

AMEN. — (fr. aim, ain, en).

Airain (æramen), levain (levamen), essaim (examen), lien (li[g]amen).

I-MEN. — Ce suffixe n'a rien donné au français populaire.

U-MEN. — Fr. on: béton (bitumen)2.

ANTIA. - (fr. ance).

Enfance (infantia). Dérivés français : nuance, séance, etc.

1. Les savants ont gardé pour ce suffixe la forme al : hôpital, natal, capital.

2. Forme savante: dmen, examen (examen); imen— ime, régime (regimen), crime (crimen); imen— ume, bitume (bitumen), légume (legumen), volume (volumen).

 Pour abréger, j'appelle dérivés français, les dérivés créés de première main par notre langue, et qui n'ont point de correspondants en latin. Andus, Endus. — (fr. ande, ende).

Viande (vivénda), provende (providénda), légende, (legénda). — Dérivés français: offrande, réprimande, jurande, etc.

Antem - (fr. ant); - Entem (fr. ent).

Enfant (infantem), marchand (mercantem), amant (amantem), méchant (vieux fr. meschéant, du verbe mescheoir, voy. p. 222) formé de més = minus, comme nous l'avons vu, p. 270, et du verbe chéeir, latin ca[d] ère. En sorte que méchant représente le latin minus-cadéntem).

Sergent (servientem), échéant (ex-cadentem).

Anus. — (fr. ain).

Aubain (albanus), certain (certanus), romain (romanus), plain-chant (planum-cantum), humain (humanus). — Anus devient en, ien, après une voyelle, ou lorsque tombe la consonne médiane : chrétien (christianus), ancien (ancianus), païen (pa[g]anus), doyen (de[c]anus).

Dérivés français: hautain (haut), chapelain (chapelle), etc 1....

Enus, Ena. — (fr. in, ene).

Plein (plénus), venin (venénum), avoine (avéna), chaîne (vieux fr. chaëne, latin ca[t]éna).

<sup>1.</sup> Forme savante an: plan (planus), vétéran (veteranus), etc. — Quant aux mots tels que courtisan, etc..., ils viennent de l'italien (cortigiano), et ne remontent qu'au seizième siècle.

ARDUS. — (fr. ard).

Le suffixe germanique hart (bas-latin, ardus), qui sert à marquer l'intensité, a fourni à notre langue un nombre très-considérable de dérivés (pleurard, fuyard, bâtard, etc...).

ARIS, ARIUS. - (fr. er, ier).

Premier (primarius), séculier (sæcularis), grenier (granarium), écuyer (scutarius), rivière (riparia), écolier (scolaris), sanglier (singularis [porcus]), fumier (fimarium). Dérivés nouveaux: plénier (plein), barrière (barre), etc.

Le suffixe ier, le plus productif, peut-être, des suffixes français, a formé un nombre considérable de dérivés qui n'existaient point en latin. Il sert à désigner le plus souvent: 1° les noms de métiers [boutiquier, potier, batelier, écuyer, berger, archer, viguier, etc...], 2° les objets d'usage journalier [sablier, encrier, foyer, etc...], 3° les noms des végétaux [poirier, pommier, peuplier, laurier, figuier, grenadier, etc.]<sup>1</sup>....

ATUS. — (fr. é); — ATA (fr. ée).

Aimé (amatus), avoué (advo[c]atus), duché (ducatus). évêché (episcopatus), — chevauchée (caballicata), aimée (amata), etc....

Certains dérivés en ade, tels qu'estrapade, cavalçade, estrade, estacade, etc..., nous viennent de l'italien. La

<sup>4.</sup> Forme savante aire: ścolaire (scolaris), séculaire (sæcularis) calcaire, calcarium, etc....

forme française eût été ée, comme on le voit par cavalcade (caballicata) et chevauchée, — estrade et estrée (strata) — escapade, (de l'ital. scappata) et échappée 1.

ASTER. — (fr. átre).

Ce suffixe qui ajoute à la racine une idée de dépréciation, a donné en français de nombreux dérivés inconnus à la langue latine : bellâtre, douceâtre, gentillâtre, opiniâtre, — marâtre, parâtre, etc.

ACEM. — (fr. ai).

Veracem (vrai), ni[d]acem (niais), etc.... La forme savante est ace: tenace, rapace, vivace, etc....

ELA. — (fr. elle).

Chandelle (candela), querelle (querela), tutelle (tutela), etc....

ELIS. — (fr. el, al).

Cruel (cru[d]ėlis), féal (fi[d]eus).

Ellus. — (fr. el, eau).

Jumeau (gemėllus), beau (bėllus), etc....

Ensis. — (fr. ois, ais, is).

Les dérivés latins tels que forensis, hortensis, nemorensis, etc..., n'ont rien donné au français, et notre langue n'a employé ce suffixe que pour les mots de formation nouvelle : courtois, bourgeois, matois, harnois, marquis, etc.... Noms propres : Orléanais (Aurelianénsis), Carthaginois (Carthaginiénsis), etc....

<sup>1.</sup> Forme savante at : avocat (advocatus), consulat, épisco-pat, etc....

Ecem. — [de ex] (fr. is).

Brebis (vervėcem).

ICEM (fr. is).

Perdrix (perdicem), génisse (junicem).

Estus. — (fr. ete).

Honnête (honéstus), etc....

ISTA. — (fr. iste).

Suffixe très-répandu en français : droguiste, ébéniste, psalmiste, etc....

ERNA. - (fr. erne).

Citerne (cistérna), lanterne (latérna), taverne (tabérna), etc....

ETUM. — (fr. ay, aie).

Les dérivés ainsi formés désignaient en latin un terrain planté d'arbres. Masculins en latin, ils devinrent tous féminins en français: aunaie (alnétum), ormaie (ulmétum), saussaie (salicétum). De là les noms propres tels que Chatenay (Castanétum), Rouvray (Roborétum), Aulnay (alnétum), Saussaie, etc... — Dérivés français: chênaie (chêne), houssaie (houx), châtaigneraie (châtaignier), oseraie (osier), roseraie (rosier), etc.

ILIS. - (fr. il).

Puéril, gentil, etc.... Ce suffixe ilis ne se joint qu'aux noms et aux adverbes, tandis qu'ilis ne se joint qu'aux verbes.

Ignus. — (fr. in).

Bénin (benignus), malin (malignus), dédain (dis-dignum), etc....

Inus. — (fr. in).

Devin (divinus), pèlerin (peregrinus), voisin (vicinus), etc.... Dérivés français: mutin, badin, cristallin.

Issa. — (fr. esse).

Abbesse (abba[t]issa), prophétesse (prophe[t]issa), — vengeresse, traîtresse, etc...

Ivus. — (fr. *if*).

Vif (vivus), chétif (captivus), naïf (na[t]ivus). Les dérivés français sont très-nombreux : pensif, hâtif, craintif, oisif, etc....

LENTUS. — (fr. lent, lant).

Violent (violéntus), sanglant, etc....

Mentum. - (fr. ment).

Vêtement (vestiméntum), froment (fruméntum), etc.... — Dérivés français: ménagement, changement, chargement, etc....

OREM. — (fr. eur).

Chanteur (cantórem), sauveur (salva[t]órem), sueur [su[d]órem), pasteur (pastórem), pécheur (pecca[t]órem), etc.

Osus. — (fr. eux).

Épineux (spinósus), pierreux (petrósus), envieux (invidiósus), etc... — Dérivés français: heure

vieux fr. heur, voyez page 261), hideux, honteux, etc....

ONEM. - (fr. on).

Charbon (carbónem), paon(pa[v]ónem), larron (latrónem), etc....

IONEM. — (fr. on).

Soupçon (suspiciónem), pigeon (pipiónem), poisson (bas-latin pesciónem), moisson (messiónem), maison (mansiónem), etc....

T-IONEM. — (fr. son).

Raison (rationem), poison potionem), venaison (venationem), liaison (li[g]ationem), saison (sationem), façon (factionem), leçon (lectionem), etc... — La forme tion est d'origine savante : ration, potion, ligation, faction, etc....

T-ATEM. — (fr. tė).

Cité (citatem¹), sureté (se[c]uritatem), pauvreté (paupertatem), etc.... Dérivés français : nouveauté, opiniatreté, etc....

Icus. — (fr. i); Ica. — (fr. ie).

Ami (amicus), ennemi (inimicus), fourmi (formica), ortie (urtica), vessie (vessica), mie (mica), pie (pica).—
La forme savante est ique: antique, pudique, etc....

Uca. — (fr. ue).

Verrue (verruca), laitue (lactuca), charrue (carruca), létu (festuca).

1. Forme du latin vulgaire, pour civitatem.

ORIUS. - (fr. oir).

Dortoir (dormitórium), pressoir (pressórium), doloire (dola[t]órium), etc....—Dérivés français: parloir, abattoir, brunissoir, mâchoire, balançoire.

Undus. — (fr. ond).

Rond (vieux français Rooud, du latin Ro[t]undus.

Unus. — (fr. un).

Jeun (vieux fr. jeün, du latin je [j] unus. Verdun (Virodunum). — Dérivés français : opportun, importun, etc....

URA. - (fr. ure).

Mesure (mensura), peinture (pictura), — Dérivés français: froidure, verdure, etc....

URNUS. - (fr. our).

Four (furnus), jour (diurnum), aubour (alburnum), etc....

Utus. — (fr. u).

Cornu (cornutus), chenu (canutus). — Nombreux dérivés français : barbu, joufflu, ventru, membru, chevelu, etc....

## § 2. Suffixes atones en latin.

« Tous ces suffixes s'éteignent en français, et sont par conséquent hors d'état de servir à former de nouveaux dérivés; ils n'en ont repris la force que quand on eut tout à fait perdu de vue le génie de la langue et qu'on ne connut plus la règle de l'accent<sup>1</sup>. » On dit alors portique, fragile, rigide au lieu de porche (pórticus), frêle (frágilis), roide (rígidus). — C'est surtout dans l'étude des suffixes atones latins qu'il faut rejeter sévèrement tout mot introduit dans notre langue postérieurement à son époque de formation.

Eus, Ius. — (fr. ge, che).

Etrange (extraneus), lange (láneus), déluge (dilávium), linge (lineus), proche (própius), sage (sápius), singe (símium), orge (hórdeum), rage (rábies), rouge (rubeus), auge (álvea), songe (somnium), Liége (Leodium), Maubeuge (Malbódium), cierge (céreus²). Sur la permutation de eus, ius en ge, che, voyez page 116.

EA. - (fr. ge, gne).

Cage (cávea), grange (gránea), vigne (vínea), ligne (línea), teigne (tínea). Sur le changement de ea en ge, voyez page 116.

IA. - (fr. devient ge, che, se, ou disparaît).

Vendange (vendémia), angoisse (angustia), cigogne (cicónia), tige (tíbia), sèche (sépia), sauge (sálvia), envie (invídia), grâce (grátia), histoire (história), Bourgogne (Burgúndia), France (Fráncia), Grèce (Græcia), Bretagne (Británnia). Sur la permutation de ia, en ge, voyez page 116.

<sup>1.</sup> G. Paris, Accent latin, p. 92.

<sup>2.</sup> Forme savante é: igne (igneus).

<sup>3.</sup> Forme sayante ie : chimie, vhilosophie, symphonie, Australie. - Il

IT-IA. - (fr. esse).

Justesse (justitia), mollesse (mollitia), paresse (pigritia), tristesse (tristitia). — Dérivés français : Ivresse, politesse, tendresse.

ICEM. — (de ex, ix).

Ce suffixe n'est représenté en français que par ce, se, ge: herse (hérpicem), puce (púlicem), juge (judicem), pouce póllicem), ponce (púmicem), écorce (córticem) 1.

Icus, A, UM. — (Fr. che, ge).

Porche (pórtica), manche (mánica), serge (serica), piége (pédica), dimanche (dominica), Saintonge (santonica), forge (vieux fr. faurge, fabrica, voyez p. 130), perche (pértica), piége (pédica)<sup>2</sup>.

Suffixes composés de icus.

AT-icus = age (at'cus): voyage (vieux fr. viatge, viáticum), fromage (formáticum), volage (voláticum), ombrage (umbráticum), ramage (ramáticum), message (missáticum), sauvage (sylváticus)<sup>3</sup>.

ne faut point la confondre avec les dérivés français en le, félonie (félon), tromperie (tromper), etc., qui sont populaires et fort nombreux.

1. Forme savante ice: calice (calicem).

2. Forme savante ique: portique (porticus), sabrique (fabrica), via-

tique (viaticum).

3. Silva était en vieux français selve, sauve, qui a disparu comme mom commun, mais a persisté dans quelques noms de lieu. Sauve Saint-Benoit (silva S. Benedicti), etc., d'où silváticus = sauvage (vieux français selvátge). Ce n'est donc qu'en méconnaissant complètement les lois de formation de notre langue qu'on a pu tirer sauvage de solivagus. Ce mot n'eût jamais donné en français que seulige (solivagus).

De là les dérivés nouveaux: mesurage, labourage, alliage, arrosage, etc.... — On a prétendu que ces mots viennent d'un suffixe bas-latin en agium (par exemple message de messagium). Messagium existe en effet, mais loin d'avoir donné naissance à message, il n'est autre chose que le mot message latinisé par les clercs, alors que personne ne connaissait plus l'origine du mot (missaticum), ni le suffixe formateur.

IDUS. - (disparaît en français.)

Froid (frígidus), pâle (pálidus), net (nítidus), chaud (cálidus, bas-latin caldus) , tiède (tépidus), roide (régidus), sade (sapidus, d'où maussade: malè sapidus. Cf. p. 270) .

ILIS. — (fr. le). .

Humble (humžlis), faible (flébžlis, vieux fr. floible), douille (dúctžlis), meuble (móbžlis), immeuble (immobžlis), frêle (fragžlis), grêle (gracžlis).

Inus. — (Disparaît en français.)

Page (pág*ina*), âne (ás*inus*), jaune (gálb*inus*), femme (fém*ina*), frêne (frax*inus*), dame (dóm*ina*) charme (cárp*inus*), coffre (cóph*inus*)<sup>3</sup>.

ITUS. — (fr. te).

Vente (véndita), rente (réddita), dette (débita), perte (pérdita), quête (quæsita).

3. Forme savante ine: machine (machina), etc....

<sup>4.</sup> Forme savante ide, rigide (rigidus), sapide (sápidus), aride (áridus), etc....

<sup>2.</sup> Forme savante ile: mobile (mobilis), ductile (ductilis), fragile (fragilis), etc....

OLUS. - (fr. le).

Diable (diábölus), apôtre (vieux fr. apostle, du latin Apóstölus).

Les suffixes composés iolus, eolus, qui étaient en latin iölus, eŏlus, subirent vers le septième siècle une diphthongaison qui en fit une seule syllabe longue io, eo; dès lors, accentués éolus, iolus, ils ont pu donner IEUL, EUIL, IOL: filleul (filiolus), chevreuil (capreolus), linceuil (linteolum), glaïeul (gladiolus), rossignol (lusciniolus), aïeul (aviolus).

ULUS. - (fr. le).

Table (tábŭla), fable (fabŭla), amble (ámbŭla), peuple (pópŭlus), hièble (ébulŭm), seille (sítŭla), sangle (cíngŭlum), ongle (úngŭla), chapitre (capítŭlum), merle (mérŭla), épingle (spínŭla), ensouple (insúbŭlum).

Les suffixes composés de ULUS, ac-ulus, ec-ulus, ic-ulus, uc-ulus) ont donné en français:

1º Ac-ulus. — (fr. ail).

Gouvernail (gubernácůlum), tenaille (tenácůlum), soupirail (suspirácůlum). — Dérivés français: travail, fermail, éventail, etc.

2° Ec-ulus. — (fr. il).

Goupil (vulpécula). Ce mot qui en vieux fr. signifiait renard, est resté dans le diminutif goupillon, aspersoir qui à l'origine était fait d'une queue de renard.

<sup>4.</sup> Forme savante ule: cellule (cellula), calcul (calculus), funambule (funem-ambulus).

3º Iculus. — (fr. eil).

Abeille (apicula), orteil (vieux fr. arteil, latin articulum), sommeil (\*somnicŭlus), soleil (\*solicŭlus), péril (pericŭlum), oreille (auricŭla), corneille (cornicŭla), ouaille (ovicŭla), vermeil (vermicŭlus), aiguille (acicŭla).

4º Ùculus. — (fr. ouil).

Fenouil (fanucülum), grenouille (ranucüla), verrou (vieux fr. verrouil [resté dans verrouiller], latin verucülum), genou (vieux fr. genouil [resté dans agenouiller], latin genúcülum).

Nous avons vu (p. 121), que les voyelles placées après la tonique disparaissent en français; les suffixes atones (frag-ilis, mob-ilis) sont tous faux en français sous leur forme savante (fragile, mobile), puisque tous ces suffixes conservent les voyelles placées après la tonique et déplacent l'accent latin; on peut ainsi formuler ce principe: dans les suffixes latins atones, tous les mots français d'origine savante violent la loi de l'accent latin.

## CHAPITRE III.

#### SUFFIXES VERBAUX.

#### S 1. Suffixes accentués en latin.

Asco (fr. ais); Esco (fr. ois); Isco (fr. is).

Nais (nasco 1), pais (pasco), parais (paresco), crois (cresco), etc...

ASCERE. fr. aître, anciennement aistre: naître (násere), paître (pascere).

Ico, Ico (fr. ie).

Lie (ligo), châtie (castigo), nie (nego), etc....

ILLO (fr. èle).

Chancèle, grommèle, harcèle, etc....

ARE (fr. er).

Peser (pensare), chanter (cantare).

TIARE (fr. cer, ser).

Formes particulières au latin vulgaire: tracer (tractiare), sucer (suctiare), chasser (captiare).

4. On a vu, p. 147, que tous les déponents ont pris dans le baslatin la forme active.

#### § 2. Suffixes verbaux atones.

Ico.— (fr. che, ge).

Juge (júdico), mêche (mástico), venge (véndico), ronge (rúmigo), charge (cárrico), etc....

La forme savante est ique: revendique (revéndico), mastique (mastico).

Ere. — (fr. re).

Sourdre (súrgěre), moudre (mólěre), tordre (tórquěre). ardre (árděre. Ce verbe qui signifiait brûler en vieux français est resté dans ardent et ardeur).

Io.

Disparaît en français : dépouille (despólio).

ULO. — (fr. le).

Moule (modŭlo), comble (cúmŭlo), tremble (tré-mŭlo), trouble (túrbŭlo).

Ac-ŭlo devient aille (tiraille, criaille, etc...)

Ic-ŭlo devient ille, — fouille (fodicŭlo), sautille, tortille, etc....

Uc-ŭle devient ouille, -- chatouille, bredouille. barpouille, etc....

## CHAPITRE IV.

#### DIMINUTUS.

Les suffixes diminutifs sont au nombre de seize.

Aceus. — (fr. ace, asse.)

Villace, grimace (grimer), populace, paperasse, etc.

ICEUS. — (fr. isse, iche): coulisse (couler), pelisse (peau), caniche.

Oceus. — (oche fr.) : épineche, pioche.

Uceus. — (fr. uche): peluche (pellis), guenuche.

Aculus. — Déjà traité, p. 137.

ALDUS (du germanique walt, bas-latin oaldus, puis aldus):

Badaud, crapaud, rougeaud, lourdaud, levraut.

ALIA. — (fr. aille).

Bétail (bestialia), poitrail (pectŏrália), merveille (mirabilia), portail (portalia), canaille, muraille, bataille, etc....

ARDUS. — (du germanique hart, bas-latin ardus). Bavard, bâtard, fuyard, mignard, canard. — Déjà traité, p. 131.

Aster (fr. átre), déjà traité, p. 132.

AT, ET, OT:

at: aiglat, louvat, verrat.

Et, ette: sachet (sac), cochet (coq), mollet (mol), maisonnette (maison), alouette (sur ce mot, voyez p. 21).

Ot, otte: billot (bille), cachot (cache), brulot (brûle), ilot (île), etc....

Ellus, Illus. — (fr. eau, el, elle).

Agneau, (agnéllus), jumeau (geméllus), anneau (annéllus), écuelle (scu[t]élla), vaisseau (vascéllus), oiseau (aucéllus).

ONEM, IONEM. - Déjà traité, p. 134.

ULUS. - Déjà traité, p. 137.

## LISTE

DES PRINCIPALES ABRÉVIATIONS.

Fr. français.
Vieux-fr. ou v. fr. vieux-français.
v. ou voy. voyez.
cf. comparez.
l. ou lat. latin.
it. italien.
esp. espagnol.
v. ou s. v. sub verbo.



# TABLE DES MATIÈRES.

| Préface. | ••••  |                                          | 4    |
|----------|-------|------------------------------------------|------|
|          |       | INTRODUCTION.                            |      |
| E        | Iisto | ire et formation de la langue française. |      |
| SECTION  |       | Histoire de la langue française          | 12   |
| 8ECTION  | 11.   | Formation de la langue française         | 70   |
|          |       | § 1. Persistance de l'accent latin       | 72   |
|          |       | § 2. Suppression de la voyelle brève     | 75   |
|          |       | § 3. Chute de la consonne médiane        | 77   |
|          |       | § 4. Conclusion                          | 79   |
|          |       | LIVRE PREMIER.                           |      |
|          |       |                                          |      |
|          |       | Phonétique ou étude des lettres.         |      |
|          |       | PARTIE I.                                |      |
|          |       | Permutation des Lettres.                 |      |
| SECTION  | 1.    | Histoire des Lettres françaises          | 90   |
| CHAP.    | ı.    | Origine des Voyelles françaises          | 91   |
| CHAP.    | п.    | Origine des Consonnes françaises         | -101 |
|          |       | § 1. Liquides                            | 101  |
|          |       | § 2. Labiales                            | 106  |
|          |       | § 3. Dentales                            | 109  |
|          |       | § 4. Gutturales                          | 112  |

| 294     | TABLE DES MATIÈRES.                    |     |
|---------|----------------------------------------|-----|
| SECTION | II. Histoire des Lettres latines       | 11  |
| CHAP.   | I. Histoire des Voyelles latines       | 11  |
|         | Section 1. Voyelles toniques en latin  | 113 |
| •       | Section 2. Voyelles atones             | 120 |
|         | § 1. Voyelles précédant la tonique     | 120 |
|         | § 2. Voyelles suivant la tonique       | 12  |
| CHAP.   | II. Histoire des Consonnes latines     | 12: |
| •       | § 1. Liquides                          | 123 |
|         | § 2. Dentales                          | 12  |
|         | § 3. Gutturales                        | 128 |
|         | § 4. Labiales                          | 129 |
|         |                                        |     |
|         | PARTIE II.                             |     |
|         | Transposition, Addition, Soustraction. |     |
| 30      | v m                                    | 13  |
| SECTION | I. Transposition des Lettres           | 13  |
|         | § 1. Consonnes                         | 13  |
|         | § 2. Voyelles                          | 13  |
| SECTION | II. Addition des Lettres               | 133 |
| CHAP.   | II. Épenthèse                          | 13  |
| CHAP.   | III. Épithèse                          | 13  |
| CHAP.   | III. Soustraction des Lettres          | 13  |
| CHAP.   | 1. Aphérèse                            | 13  |
| CHAP.   | II. Syncope                            | 13  |
| CHAF.   | § 1. Voyelles:                         | 13  |
|         | § 2. Consonnes                         | 130 |
| CHAP.   | III. Apocope                           | 138 |
| dini.   | •••• •                                 |     |
|         | PARTIE III.                            |     |
|         |                                        |     |
|         | m 1*.                                  |     |

#### Prosodie.

| S | 1. | Accent | tonique     | 140 |
|---|----|--------|-------------|-----|
| Š | 2. | Accent | grammatical | 141 |
| Š | 3. | Accent | oratoire    | 141 |
|   |    |        | provincial  |     |

## LIVRE SECOND.

## Flexion ou étude des formes grammaticales.

## PARTIE I.

#### Déclinaison.

| SECTION  | I.  | Substantif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 146 |
|----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|          |     | § 1. Cas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 146 |
|          |     | § 2. Genres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 156 |
|          |     | § 3. Nombres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 158 |
| SECTION  | п.  | Article                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 160 |
| SECTION  | ш.  | Adjectif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 163 |
| CHAP.    | Ι.  | Adjectifs qualificatifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 163 |
|          |     | § 1. Cas et Nombres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 163 |
|          |     | § 2. Genres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 164 |
|          |     | § 3. Adjectifs pris substantivement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 165 |
|          |     | § 4. Degrés de signification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 166 |
| CHAP.    | п.  | Noms de Nombre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 168 |
|          |     | § 1. Nombres Cardinaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 168 |
|          |     | § 2. Nombres Ordinaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 170 |
| SECTION. | IV. | Pronoms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 172 |
| CHAP.    | Τ.  | Pronoms Personnels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 173 |
| CHAP.    | TT. | Pronoms Possessifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 176 |
| CHAP.    |     | Pronoms Démonstratifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 178 |
| CHAP.    |     | Pronoms Relatifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 179 |
| CHAP.    |     | Pronoms Indéfinis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 180 |
| GRAF.    | 1.  | TOHOLIS THOULINGS STATE OF STA | 100 |

## PARTIE II.

## Conjugaison.

|         |    | Préliminaires      | 184 |
|---------|----|--------------------|-----|
| SECTION | ı. | Verbes Auxiliaires | 190 |
| CHAP.   | ı. | Étre               | 191 |
|         |    | Avoir              |     |

| - | _ | 10 |  |
|---|---|----|--|
| 2 | ч | n  |  |
|   |   |    |  |

# TABLE DES MATIÈRES.

| SECTION II. Classification des Verbes. Conjugaisons             | 198   |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| SECTION III. Formation des Temps                                | 203   |
| SECTION IV. Verbes Irréguliers                                  | 214   |
| SECTION V. Verbes Défectifs. Verbes Anomaux                     | 21    |
| CHAP. I. Verbes Défectifs                                       | 210   |
| CHAP. II. Verbes Anomaux                                        | 223   |
| Omni i il toros mioriadas e e e e e e e e e e e e e e e e e e e | . 220 |
| PARTIE JII.                                                     |       |
| •                                                               |       |
| Particules.                                                     |       |
| SECTION I. Adverbes                                             | · 229 |
| CHAP. I. Adverbes de Lieu                                       | 231   |
| CHAP. II. Adverbes de Temps                                     | 23    |
| CHAP. II. Adverbes de Manière                                   | 236   |
| CHAP. IV. Adverbes d'Intensité                                  | 237   |
| CHAP. v. Adverbes d'Affirmation et de Négation                  | 240   |
| SECTION II. Prépositions                                        | 243   |
| SECTION III. Conjonctions                                       | 249   |
| SECTION IV. Interjections                                       | 252   |
|                                                                 |       |
| LIVRE TROISIÈME.                                                |       |
| HIVIE IIOBEME.                                                  |       |
| Formation des mots.                                             |       |
| 4                                                               |       |
| SECTION I. Composition                                          | 25    |
| CHAP. I. De l'Accentuation des Composés                         | 258   |
| CHAP. II. Composition des Noms                                  | 260   |
| CHAP. III. Composition des Adjectifs                            | 262   |
| CHAP. IV. Composition des Verbes                                | 263   |
| CHAP. V. Composition des Phrases                                | 263   |
| CHAP. VI. Composition des Particules                            | 264   |
| § 1. Particules Prépositionnelles                               | 264   |
| § 2. Particules Qualitatives                                    | 270   |
| § 3. Particules Quantitatives                                   | 271   |
| § 4. Particules Négatives                                       | 271   |
| SECTION II. Dérivation                                          | 272   |
| CHAP. 1. Accentuation des Dérivés                               | 272   |

|            | TABLE DES MATIÈRES.              | 297 |
|------------|----------------------------------|-----|
| CHAP. II.  | Suffixes Nominaux                | 274 |
|            | § 1. Suffixes accentués en latin | 274 |
|            | § 2. Suffixes atones en latin    | 281 |
| CHAP. III. | Suffixes Verbaux                 | 287 |
|            | § 1. Suffixes accentués          | 287 |
|            | § 2. Suffixes atones             | 288 |
| CHAP. IV.  | Diminutifs                       | 289 |

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES

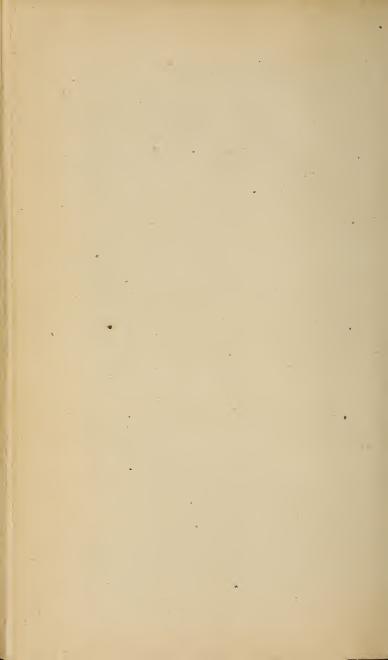

94, 113. 146,

174-200 - 216





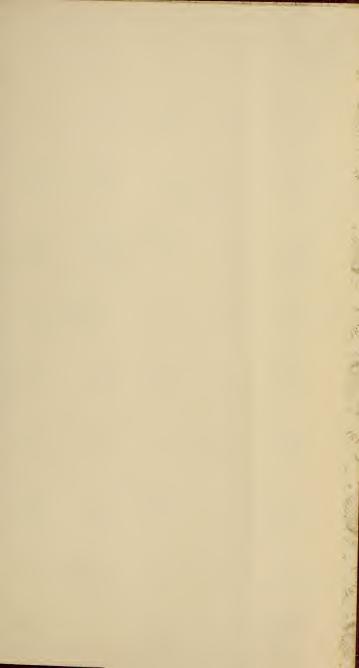

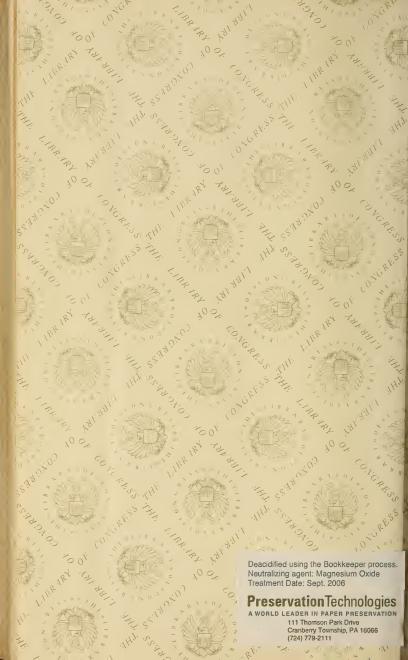

